

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

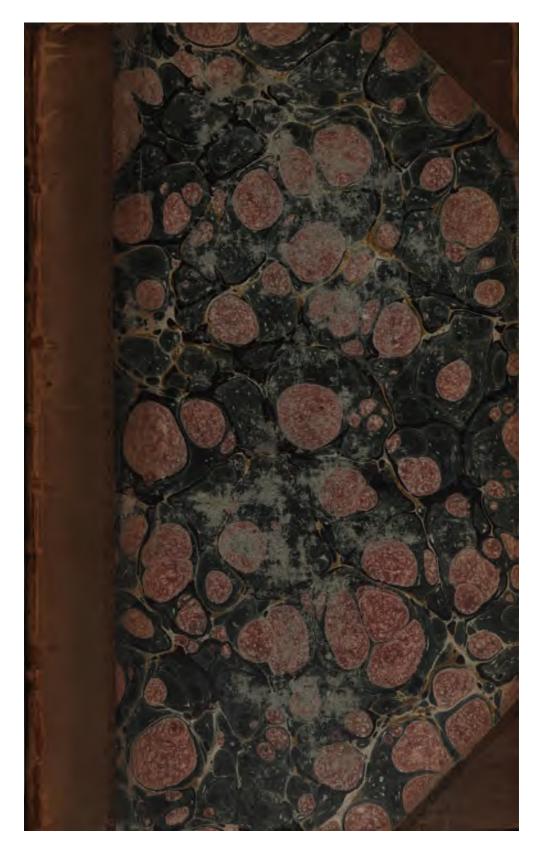





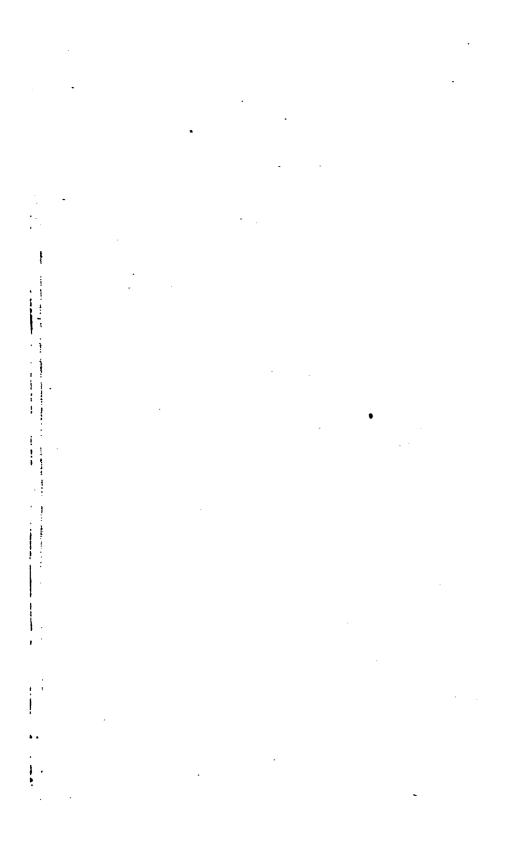

• . •

. 

# HISTOIRE DES CAMPAGNES

DE 1814 ET 1815,

EN FRANCE.

IMPRIMERIE DE DAVID, BOULEVART POISSONNIÈRF, N° 6

# HISTOIRE DES CAMPAGNES

DE 4844 ET 4845,

EN FRANCE;

PAR LE GÉNÉRAL GUILLAUME DE VAUDONCOURT,

AUTEUR DE L'HISTOIRE DES CAMPAGNES D'ANNIBAL EN ITALIE, DE CELLE DES GUERRES DE RUSSIE EN 1812, D'ALLEMAGNE EN 1813, ET D'ITALIE EN 1813 ET 1814, DIBECTEUR DU JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES.

TOME QUATRIÈME.



# PARIS,

CHEZ AVRIL DE GASTEL, LIBRAIRE, BOULEVART BORNE-ROUVELLE, N° 35.

ET CHEZ PONTHIEU ET C", LIBRAIRES,

4826.

761.

.

12-

761.

1

# **HISTOIRE**

DES

# CAMPAGNES DE 1814 ET 1815.

# LIVRE II.

Bataille de Waterloo. — Abdication de Napoléon.

# CHAPITRE PREMIER.

Position de l'armée prussienne, le 17. — L'armée anglo-batave se met en retraite. — Mouvement de l'armée française, le 17. — L'aile droite est détachée contre les Prussiens. — Napoléon, avec le gros de l'armée, se dirige sur Bruxelles. — Position de l'armée française et de l'armée anglo-batave, le 17 au soir. — Mouvement de l'aile droite française, le 17. — Dispositions du duc de Wellington et du maréchal Blücher, pour le 18. — Ordre de bataille de l'armée anglo-batave, le 18. — Ordre de bataille de l'armée française. — Bataille de Waterloo. — Réslexions sur cette bataille.

Nous avons vu que le maréchal Blücher, immédiatement après la bataille de Ligny, avait réuni ses deux premiers corps à Mont-Saint-Guibert, et que le troisième était venu prendre position à Gembloux. Il se plaça à la rive droite de l'Orneau, sa gauche appuyée à la ville, pour y attendre le quatrième corps, dont il devait couvrir la marche. Ce dernier s'était mis en mouvement,

IV.

le 16 au matin, pour se réunir à Hanut, ainsi que le portait le premier ordre de Blücher. Mais le général Bülow trouva, à son arrivée, le second ordre qui lui enjoignaît de s'avancer jusqu'à Sombref; cette dépêche, adressée à Hanut, dans l'hypothèse que Bülow y serait déjà rendu le 15 au soir, y était restée par négligence. Le général Bülow, avant donné quelques heures de repos à ses divisions pour repaître, les remit en mouvement, et vint prendre position, après minuit, derrière l'Orneau, à la gauche du 3° corps. Cependant le maréchal Blücher, à qui la perte de la bataille de Ligny avait fait croire que l'armée française était trop nombreuse pour pouvoir lutter seul contre elle (\*), se décida à se retirer sur la Dyle, afin d'assurer sa réunion avec l'armée anglaise. Le 17, à la pointe du jour, les corps de Ziethen et de Pirch i passèrent le défilé de Mont-Saint-Guibert. Le premier marcha jusqu'à Bierge, où il prit position, occupant fortement Limale. Le second laissa les divisions Brause et Bose derrière le défilé de Mont-Saint-Guibert, en arrière-garde; les deux autres divisions vinrent prendre position à Alsemont, devant Wavre. Lorsque le corps de Bülow arriva; plus tard, à Dion-le-Mont, la division Ryssel fut placée à Vieux-Sart, et les deux divisions qu' étaient restées à Mont-Saint-Guibert, furent rele-

<sup>(\*)</sup> Les rapports prussiens portent la force de l'armée française, qui combattit à Ligny, à cent trente mille hommes.

vées par deux bataillons et deux régimens de cavalerie. Le corps de Thielemann reçut l'ordre de se diriger par Walhain et Saint-Martin sur Wavre, et de s'établir en arrière de la ville sur la route de Bruxelles, à la Bavette : il n'arriva dans sa position que pendant la nuit et le lendemain matin. Le corps de Bülow vint prendre position à Dion-le-Mont; il ne quitta cependant celle de Gembloux que vers deux heures après midi, ayant eu besoin de reposer ses troupes fatiguées d'une marche d'environ douze lieues. Ainsi l'armée prussienne se trouvait établie, le 17 au soir, sur la route de Bruxelles à Namur, par Wavre, à cheval sur la Dyle.

Le duc de Wellington était resté toute la nuit aux Quatre-Bras, ignorant les événemens qui s'étaient passés sur sa gauche. Pendant l'action, il avait été instruit, presque heure par heure, de la situation de l'armée prussienne; vers huit heures et demie, il reçut un dernier message de Blücher, qui annonçait qu'il comptait soutenir la bataille sans perdre sa position. Wellington se décida alors à tenir aux Quatre-Bras, où, pendant la nuit, il fut joint par le corps de Hill, par la cavalerie, et par le restant des troupes du prince d'Orange et de la réserve. La nuit s'écoula en grande partie sans recevoir des nouvelles de l'armée prussienne, et le général anglais poussa, vers le matin, des reconnaissances sur la route de Sombref. Elles rencon-

• 

1 · i

• . . • . •

Ney, voyant toute l'armée anglaise devant lui, et étant dans le doute sur les véritables résultats de la bataille de Ligny, jugea que les mouvemens préparatoires de la retraite qu'allait commencer le duc de Wellington, étaient des dispositions d'attaque contre lui. Il témoigna en conséquence quelque indécision à entreprendre d'enlever la position des Quatre-Bras. L'empereur Napoléon lui adressa alors un second ordre (\*), par lequel il lui enjoignait de nouveau de prendre position aux Quatre-Bras. Napoléon jugeait que les Anglais ne pouvaient tenter aucun mouvement hos tile sur la route de Charleroi, et il présumait, avec raison, qu'ils ne laisseraient devant le maréchal Ney qu'une arrière-garde. Dans le cas cependant où Wellington serait resté en place, avec sen armée, les troupes qui se trouvaient en avant de Ligny auraient marché par la route de Namur, pour appuyer l'aile gauche.

Pendant ce temps, le général Berton, qui était, ainsi que nous l'avons vu, avec sa brigade en avant de Mazy, rendit compte que l'armée prussienne se retirait sur Wavre, et qu'une partie était encore à Gembloux. Napoléon se décida alors à mettre son armée sur-le-champ en mouvement. La prudence, et toutes les règles de la stratégie l'obligeaient à laisser un fort détachement devant les Prussiens, afin de s'assurer qu'ils ne mettraient aucun obstacle au mouve-

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, Nº XV.

ment contre Wellington, et même ne lui fournirajent aucun secours. On pouvait s'attendre à ce que Blücher prendrait un des deux partis qui lui restaient encore. Le premier était celui de reprendre l'offensive, et de marcher sur Sombref, s'il avait rallié son armée dans la journée. le renfort qu'il recevait, par la jonction de son 4º corps lui permettait de tenter cette entreprise. Le second était celui de se joindre à l'armée anglaise. Dans l'un et dans l'autre cas; il n'était guère possible d'employer moins de trente mille hommes contre lui, afin de conserver à cette aile droite la possibilité de faire une retraite mesurée, sans être dispersée au premier choc. Si l'armée prussienne n'était pas ralliée, le commandant de l'aile droite, en la poussant en arrière de Wavre, pouvait gagner les débouchés de la forêt de Soigne, et forcer le duc de Wellington à dépasser Bruxelles. Si au contraire elle s'était réunie à Wavre, et qu'elle voulût faire un mouvement pour joindre les Anglais, l'aile droite, plus rapprochée de notre corps principal que Blücher ne l'était de Wellington, pouvalt facilement, par un contre-mouvement, s'opposer à celui des Prussiens, ou se mettre en ligne, avec le restant de l'armée.

Napoléon se décida donc à détacher contre les Prussiens les 3° et 4° corps, une division du 6°, le 2° corps de cavalerie et une division du 1°. Cette aile droite, forte d'environ trente mille

# HISTOIRE DES CAMPAGNES

DE 1814 ET 1815,

EN FRANCE;

PAR LE GÉNÉRAL GUILLAUME DE VAUDONCOURT,

AUTEUR DE L'EISTOIRE DES CAMPAGNES D'ANNIBAL EN ITALIE, DE CELLE DES GUERRES DE BUSSIE EN 1812, D'ALLEMAGNE EN 1813, ET D'ITALIE EN 1813 ET 1814, DIERCTEUR DU JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES.

TOME QUATRIÈME.



# PARIS,

CHEZ AVRIL DE GASTEL, LIBRAIRE, BOULEVART BORNE-ROUVELLE, N° 35.

ET CHEZ PONTHIEU ET C", LIBRAIRES,

4826.

761.

rigeant sur Manbais: les divisions Domont et Suberwick formaient l'avant-garde. La garde imnéviale et les cuirassiers de Milhaud suivirent le mouvement. La division Girard, qui avait le plus souffert, resta pendant la journée sur le champ de bataille, en réserve, et pour faire relever les hlessés. La division Durutte suivit la colonne qui se dirigeait sur Marbais. Vers midi, la cavalerie, qui était en avant du 6° corps, rencontra, entre Marbais et Pernimont, les premiers postes de la cavalerie anglaise. Napoléon se rendit sur-le-champ à Marbais; il fit prendre position au 6° corps et à la garde, et expédia de nouveau l'ordre au maréchal Ney d'attaquer l'ennemi-aux Quatre-Bras, et de le chasser de cette position (\*). Les tirailleurs du 6° corps s'engagèrent avec ceux des Anglais, sur la grande route; un autre combat de tirailleurs s'alluma également à gauche, vers le bois de Villers-Peruin. Mais ce dernier, qui avait été engagé, par méprise, avec les chasseurs de la division Piré, cessa bientôt. -- --

Cependant, vers une heure, Napoléon remit le 6° corps et les deux divisions de cavalerie légère en mouvement; la garde et les cuirassiers suivirent. La cavalerie anglaise se mit en retraite, et la tête de la colonne arriva vers deux heures aux Quatre-Bras. Pendant ce temps, le comte d'Erlon, qui avait aperçu la colonne du

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, Nº XVI.

6 corps, débouchant sur Perniment, avait fait prendre les grapes au sien, et l'avait mis en mouvement. Il arriva aux Quatre-Bras un peuaprès le 6º corps, qui s'y était arrêté; l'empereur Napoléon y était déjà. Le maréchal Ney, que la pluje, qui tombait par torrens, avait empêché d'apercevoir la retraite du gros de l'armée anglaise, fit alors prendre les armes au 2' corpa, et le fit ayanger à la suite du 1er. Napoléon ordonna de continuer sur-le-champ à suivre le mouvement retrograde des Anglais. Le 1e. corps prit la tête de la colonne, avec la division de cavalerie de Jacquinot: l'empetieur Napoléob le fit appuyer, par douze pièces d'artillerie à cheval de la garde. La division Domont sut détai chée à droite, le long de la Dyle, pour en éclairer la rive gauche. Le 4° régiment de chaiseurs poussa jusqu'à Moustiers, où il échangea quelques coups de carabine avec la caralenie prusi sienne. Le 2° corps suivait, puis le 6°, et ensuite la garde. Le corps de cuirassiers de Milhaud flanquait les colonnes, en marchant à travers champs, arrêté presque à chaque instant: par des terres détrempées et tenaces. Le corps du comte de Valmy faisait l'arrière-garde.

Devant Genappe, il y eut un engagement entre notre cavalerie légère et celle des Anglais; cette dernière fut battue et repoussée au-delà du bourg. Mais là, nous fûmes arrêtés par la brigade des gardes à cheval de Sommerset. Le débouché de Genappe aurait pu devenir difficile, par l'impossibilité où se trouvait la cavalerie de quitter la grande route et de marcher dans les terres. Le comte d'Erlon fit passer de l'infanterie des deux côtés de la route; l'ennemi fut poussé, et le mouvement continua. Quoiqu'il n'y eut, pendant cette journée, d'autre combat qu'une canonnade de position en position, les Anglais ont porté leur perte à cent soixante et dix hommes.

Vers des sept heures du soir, de na coros arriva à la Maison-du-Roi, où Napoléon lui fit prendre position, pour reconnaître à l'œil celle de l'ememi : il se rendit lui-même sur les hauteurs à gauche de Rossome. Celles qui traversent la grande route, en avant du Mont-Saint-Jean, paraissaient occupées par des troupes ennemies, dont le petit nombre pouvait faire supposer que ce n'était qu'une arrière-garde. Dans ce moment, les cuirassiers de Milhaud, qui avaient reçu l'ordre de se porter en avant, s'avançaient vers la Belle-Alliance. Là, ils furent accueillis par le feu de plusieurs batteries placées sur les hauteurs à droite et à gauche de la Have-Sainte. Cette canonnade, assez violente, démontra que l'armée anglaise était en position. La journée était trop avancée pour engager une bataille, et Napoléon se décida à attendre le lendemain. Le 1ex corps s'établit à cheval de la grande route, entre la Belle-Alliance et Rossome; le 2º appuya sa gauche à la route de Nivelles. Les avant-postes de ces deux corps s'avançaient jusque contre Gonmont et au bas de la Haye-Sainte. La garde et le 6° corps restèrent en arrière de la Maisondu-Roi. Les cuirassiers furent placés à Planchenoit, et en arrière. La division Domont revint le soir prendre position, à la droite en avant de Planchenoit. Le quartier impérial fut à la ferme de Caillou.

Le duc de Wellington, ayant reçu la dernière réponse de Blücher, par laquelle celui-ci promettait de le joindre, le 18, avec toute son armée, se décida à recevoir la bataille. Il sentait la nécessité de hasarder la fortune des armes, avant d'abandonner Bruxelles, dont la perte pouvait entraîner les plus graves inconvéniens. Cette place n'était pas seulement importante à Napoléon, sous le rapport stratégique; sa possession devait plus que probablement amener une révolution, dont l'effet aurait été de forcer les Anglais et les Prussiens à évacuer, sans délai, la Belgique. D'ailleurs, l'assurance donnée par le maréchal Blücher avait diminué l'idée du danger et des efforts qu'il fallait faire pour assurer la victoire. La grande supériorité des deux armées réunies, sur l'armée française, donnait déjà bien des chances de succès. Ainsi le duc de Wellington n'avait d'autre emploi à faire de la stratégie, que celui de combattre de pied ferme jusqu'à l'arrivée des Prussiens. Aussi son rôle, le 18, se réduisit-il à cela, et le mauvais temps, en retar-

dant l'attaque, le facilita singulièrement. Dans la soirée du 17, il rapprocha ses différens corps des positions qu'ils devaient occuper, en les tenant cependant en decà des hauteurs, sur lesquelles ils devaient se déployer le lendemain. Les réserves (\*) furent placées à l'aile gauche, entre Papelotte et la route de Charleroi; le corps du prince d'Orange, entre cette route et celle de Nivelles, vers Goumont. Le corps de Hill s'avança, de Braine-la-Leud dans la vallée de Merbe-Braine. La ferme de la Haye-Sainte et le château de Goumont furent crénelés et barricadés. Deux brigades de cavalerie, à l'extrême gauche, entretinrent, par Ohain, la communication avec Wavre. La force de l'armée anglo-batave réunie dans ces positions, s'élevait à environ quatre-vingt mille hommes (\*\*).

| (*) Voyez le Ta                      | ableau général.                                     |                                  |          |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------|
| (**) ARMĖ                            | E ANGLO-BATAVE.                                     | INFANT.                          | CAVALER  | CAN.            |
| Aile droite;<br>Le général Hill.     | Division Clinton  — Chassé  — Colville(1 re.Brig.). | 9,700<br>7,400<br><b>2,6</b> 00  | 30<br>30 | ער.<br>אר<br>20 |
|                                      |                                                     | 19,700                           | »        | .37             |
| Centre ;<br>Le prince d'Orange.<br>; | Division Cooke                                      | 4,000<br>9,800<br>6,400<br>4,000 | 900<br>3 | »<br>»          |
|                                      | — Sommerset<br>— Doernberg<br>— Ahrenschild         | 4,000<br>. »                     | 6,100    | ))<br>))        |
|                                      | — Grant                                             | »                                | 4,000    | ינ              |
| : .                                  | •                                                   | 24,200                           | 11,000   | 83              |

A notre alle droite, le maréchal Grouchy avait fait bien peu de mouvemens. Nous avons vu que le général Berton avait rendu compte, des le matin, que le gros de l'armée prussienne s'était retiré sur Wavre. Il reçut l'ordre de se rendre, avec sa brigade de dragons (14° et 17° régimens), devant Gembloux; il y arriva vers neuf heures du matin, et put reconnaître le corps de Bülow. qui était encoré en position derrière l'Orneau! Peu après, le général Chastel y vint avec la brigade Bonnemain (4° et 12° régimens), et lorsque, vers deux heures, le corps de Bülow se mit en retraite par Sart-à-Walhain et Tourines. la division Chastel traversa la ville à la suite de l'ennemi. Le maréchal Grouchy la fit arrêter à une lieue de là, où elle fut rejointe par la division Stroiz. Le corps du général Excelmans prit alors position, jusqu'à la nuit, à une lieue en avant

|                       | •                                       |                 |           |      |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| •                     |                                         | INPART.         | CATALER   | CAR. |
| ,                     | Division Perponcher                     | 8,000           | ,<br>,    | , w  |
|                       | Picton                                  | 9,700           | <b>پر</b> | »    |
| Aile gauche;          | — Cole                                  | 9,000           | - »       | »    |
| Le général Picton.    | Brigade Ponsonby  — Vandeleur  — Vivian | , »             | 4,700     | ν    |
|                       |                                         | 26,700          | . 4,700   | 70   |
| Artillérie de réserve |                                         | »               | 2)        | 68   |
| Total général         |                                         | 70,600          | 15,700    | 258  |
| Perte des 16 et 17    |                                         | 5,100           | 3იი       | ν    |
|                       | Reste, le 18                            | 6 <b>5</b> ,500 | 15,400    | 258  |

de Gembloux. La brigade Bounemain fut poussée jusqu'à Walhain, et ce général rendit également compte de la retraite des Prussiens sur Wavre.

Un rapport pareil fut encore fait par le colonel Chaillot, qui avait été envoyé à Perwez-le-Marché avec son régiment (15° dragons). Les 3° et 4° corps et la division Maurin restèrent à Gembloux, où le maréchal Grouchy établit son quartier-général. Le général Pajol, avec les divisions Soult et Teste, revint de Saint-Denis, par Bossières, s'établir à Mazy.

Il ne pouvait pas y avoir de difficulté pour l'aile droite, de s'établir le 17 au soir, à Sart-à-. Walhain, où se trouvait déjà la brigade du géneral Bonnemain. De ce point, au champ de bataille de Ligny, il n'y a que quatre petites lieues ou neuf mille toises au plus. En admettant que l'ordre de marche n'ait été donné que vers midi, à deux heures, toutes les troupes devaient être en mouvement, et elles pouvaient arriver avant neuf heures, malgré le mauvais état des chemins. Le lendemain il ne restait au maréchal Grouchy que trois lieues à parcourir, et il pouvait être arrivé à dix heures du matin devant Wavre. Le maréchal convient (\*) qu'il avait reçu l'ordre de suivre les Prussiens, d'attaquer leur arrière-garde, et de ne jamais les perdre de vue.

<sup>(\*)</sup> Observations sur l'ouvrage du général Gourgaud. Paris, 1819, pages 12 et 68.

H convient encore (\*) qu'à son arrivée à Gestbloux, il apprit que les colonnes prussiques avaient quitté la route de Namue, et qu'il incea qu'elles se retiraient sur Bruxelles, ou Louvain. Dans l'un et dans l'autre cas, c'était à Wavre em'il devait se rendre, pour les atteindre et convrir la colonne de gauche. Les Prussiens avaient douze heures d'avance; dira-t-ons cela est vrait, pour les corps qui avaient combattu à Ligny: mais le corps de Bülow n'était parti de Gembloux que vers trois heures, et ne s'était pas retiré sur Namur, puisqu'il n'avait: pas attaqué le général Pajol, à Saint-Donis. Il n'en fallait pas davantage pour indiquer au maréchal Grouchy, qu'il fallait s'avancer encore vers Wavre le même jour. Cependant, le maréchal Grouchy s'arrêta à Gembloux, et rendit compte le même soir, la l'empereur Napoléon, de son indécision au sylét de la direction qu'avaient prise les Pruseiens. Plus tard, vers deux heures du matin, lorsque les guides qui avaient conduit la colonne prussienne rentrèrent, le maréchal Grouchy, ne poir vant plus douter de la direction de leur retraite. annonça à Napoléon qu'il partirait au point du jour pour se rendre à Sart-à-Walhain. Nous trou vons dans l'ouvrage du général Gourgaud (\*\*) que l'empereur Napoléon expédia, ay, maréchal

<sup>(\*)</sup> Observations sur l'ouvrage du général Gourgaud, page 13.

<sup>(\*\*)</sup> Page 82.

Grouchy, le 17, à dix heures du soir, un officier d'état-major pour lui annoncer qu'il était en présence de l'armée anglaise, et lui prescrire de se rapprocher du restant de l'armée. Le maréchal Grouchy nie l'existence d'une dépêche de cette date qu'il n'a pas reçue. La mission était-elle verbale, ou la dépêche se trouve-t-elle sur le registre du major-général? C'est ce que nous ignorons encore. Mais un fait vient à l'appui de l'assertion du général Gourgaud. Dans la nuit du 17 au 18, un officier d'état-major français fut tué, avec son ordonnance, sur la route romaine, au-delà de Marbais, par des fuyards et maraudeurs prussiens, embusqués dans les broussailles (\*). Au reste, la question est de peu d'importance, car un ordre qui n'est pas parvehu, peut être censé n'avoir pas été donné.

Les dispositions préparatoires du duc de Wellington étant achevées, dans la nuit même du 17

Nous avouons qu'il nous paraît assez étrange que, si cette mission a existé, ce soit précisément le prince Jérôme, commandant une division, qui en ait été chargé.

<sup>(\*)</sup> Un fait singulier est rapporté dans le Journal Militaire autrichien (1819, 7° cahier, pages 66 et 67), et on ne le cite ici que parce que l'impartialité de l'auteur, et l'indication des témoins semblent y donner du poids. Selon l'auteur, M. Delrue, chez qui le maréchal Grouchy logeait à Gembloux, aurait dit que, « le 17, à onze heures du soir, le prince « Jérôme, et un aide-de-camp de Napoléon, arrivèrent chez le maré-« chal, et lui témoignèrent leur étonnement de le trouver encore là. « Ils lui répétèrent le contenu des ordres, qui déjà lui avaient été ex- « pédics, et qu'il n'avait pas reçus. A deux heures du matin, ils repar- « tirent chargés d'une dépêche du maréchal Grouchy. »

au 18, il en prévint le maréchal Blücher, et convint avec lui des mouvemens principaux qui auraient lieu, d'après le système d'attaque de l'armée française; il ne pouvait pas méconnaître la faiblesse de la position de son aile gauche. Elle était en l'air, et n'avait pour appui, que celui que l'armée prussienne devait lui donner. Il n'en était pas de même de son aile droite, qui touchait à Braine-la-Leud, et que l'ennemi ne pouvait pas même attaquer de front, sans quitter la ligne d'opérations de Charleroi, pour prendre celle de Nivelles. Toutes les probabilités se réunissaient donc, pour faire présumer que Napoléon attaquerait l'aile gauche de l'armée anglaise, afin de la séparer tout-à-fait des Prussiens. Cependant Wellington, pour ne pas s'écarter des règles scolastiques, établit dans ses communications avec Blücher, même les possibilités improbables. Il classa les dispositions de la bataille qu'il allait livrer, dans trois cas généraux, en en proposant en même temps les solutions. Voici comme il les établit.

1er Cas. L'armée française attaque l'aile droite des Anglais.

Alors l'armée prussienne s'avancera par Saint-Lambert sur Ohain, pour entrer de là en ligne.

2º CAS. L'armée française attaque le centre ou la gauche des Anglais.

Alors un corps prussien viendra, par Lasne, s'établir sur le plateau entre Frichermont et Ay-

viers. Un second corps se rendra à Ohain, pour appuyer les Anglais. Un troisième marchera sur Maransart. Le quatrième restera en réserve.

3° CAS. L'armée française se dirigera des hauteurs de Belle-Alliance sur Saint-Lambert.

Alors Wellington s'avancera sur la route de Charleroi, pour attaquer l'ennemi en flanc et à dos.

Tout cet échafaudage scolastique se réduisait, dans la réalité, au second cas. Il n'y avait pas de probabilité que l'armée française, dont l'intérêt majeur était de séparer les deux armées ennemies, voulût avoir la complaisance d'attaquer les Anglais par leur aile droite, afin de les obliger de se réunir plus vite aux Prussiens. Il aurait fallu changer la ligne d'opérations, et découvrir ses communications, pour avoir le plaisir d'obtenir le résultat le plus désavantageux possible. Pour écarter la probabilité de ce premier cas, il suffisait que Wellington accordât à Napoléon autant de talens qu'il en avait lui-même; cela n'exigeait pas beaucoup de modestie. Quant à l'idée que l'armée française irait, en présence des Anglais, faire, presque à travers champs, un mouvement latéral de la Belle-Alliance à Saint-Lambert; elle rappelle les leçons que le rhéteur stratégicien de la cour d'Antiochus voulait donner à Annibal. A propos de quoi ce mouvement aurait-il eu lieu? A-t-on jamais pu penser qu'une armée, qui a devant elle un objet stratégique

dans la prolongation de sa ligne d'opérations, irait abandonner cette ligne et la communication qui la conduit à son objet? Ici, l'objet était Bruxelles, et la seule communication passait par Mont-Saint-Jean. Mais il est d'usage que les cas qu'on doit prévoir soient au nombre de trois.

Au reste, le duc de Wellington paraît avoir eu un pressentiment, que l'attaque de l'armée française aurait lieu sur le centre et même vers la gauche de sa position; car il pensa au cas, très-possible, où son aile gauche battue et Mont-Saint-Jean enlevé, le centre et la droite ne pourraient plus se retirer par la forêt de Soignes. Il raccourcit d'abord son aile droite, et le 18 au matin, la division Clinton et une brigade de la division Colville vinrent se placer entre Merbe-Braine et la chaussée de Nivelles. La division Chassé (hollandaise) resta seule sur la route de Braine-la-Leud à Nivelles. Non content de cette précaution, Wellington reconnut, le 18 au matin, une position de retraite, la gauche à la forêt de Soignes, et la droite vers Delvaux.

Le 18, très à bonne heure, les différens corps de l'armée anglaise se mirent en mouvement, pour occuper leurs places de bataille. L'ordre dans lequel ils se placèrent était le suivant.

#### AILE DROITE.

La division Clinton, entre Merbe-Braine et la chaussée de Nivelles, en colonnes, mais prête à faire front par leur droite, qui était couverte par des batteries. La brigade Adams (a) à gauche; les brigades Duplat, (b) et colonel Halkett (c) à droite. La brigade Mitchell, de la division Colville, en arrière (d). La division Chassé avait la brigade Ditmers devant Braine-la-Leud (f), et la brigade d'Aubremé, à la ferme de Vieux-Foriez (g). L'aile droite avait cinq batteries.

#### CENTRE.

La division Cooke était à la droite; la brigade Maitland (h) et la brigade Byng (i), les trois brigades de la division Alten et celle de Nassau suivaient et s'étendaient jusqu'à la route de Charleroi, savoir: la brigade Ompteda (k), celle de Kielmansegge (1), celle de Nassau, entre deux (0), et celle de Halkett (m) (\*). L'infanterie de Nassau était en partie derrière la division Cooke, et en partie entre les deux brigades (n). Derrière le centre étaient huit brigades de cavalerie, savoir : en seconde ligne, celle de Sommerset (p), celle de Doernberg (q), celle d'Ahrenschild (r), celle de Grant (s), et celle de Brunswick (t); en troisième ligne, les trois hollandaises de Van-Merlen (u), de Ghigny (v), et de Tripte (w), sous les ordres du général Collaert. Le château de

<sup>(\*)</sup> Il y avait deux brigades Halkett : la première, commandée par le général-major de ce nom, dans la division Alten; la seconde, commandée par le colonel, dans la division Clinton.

Goumont était occupé par quelques troupes de la brigade Byng, de Nassau et de Brunswick. La ferme de la Haye-Sainte, l'était par deux bataillons de la brigade Ompteda. Le centre avait onze batteries.

#### AILE GAUCHE.

Elle s'étendait derrière le chemin bordé de haies, qui, de Braine-la-Leud, conduit à Louvain. La division Cole était le long de la route de Charleroi, la brigade Lambert en ligne (x), et la brigade Best devant Mont-Saint-Jean (y). Suivait la division Picton, et une brigade de la division Perponcher, savoir: la brigade de Winck (z), la brigade Pack (aa), la brigade hollandaise de Bylandt (cc) et la brigade Kempt (bb), ayant le 95° régiment en avant, derrière une haie. La brigade du prince de Weimar occupait la Haye, Papelotte et Smohain (dd). En seconde ligne se trouvaient trois brigades de cavalerie; celle de Ponsonby, vers la route (ff), et celles de Vandeleur (gg) et Vivian (hh), à l'extrême gauche, pour tenir la communication avec Ohain et les Prussiens. L'aile gauche avait neuf batteries.

Il restait neuf batteries ou soixante-huit canons en réserve, outre une batterie à la congrève.

A la même heure, l'armée française ne faisait encore aucune disposition d'attaque. L'empereur Napoléon, assuré par la dépêche du maréchal

Grouchy, qu'il avait reçue à cinq heures du matin, que son aile droite scrait à Wavre vers midi, voulait attendre jusqu'à ce moment pour attaquer. Il avait plu pendant toute la nuit; il pleuvait encore au point du jour, et le temps ne commença à s'éclaircir que vers huit heures du matin. A peu près à cette heure, quelqu'un des aides-de-camp de Napoléon, et non pas le maréchal Ney, comme on l'a dit, vint le prévenir que l'armée anglaise se mettait en retraite. Cet officier avait pris les mouvemens des troupes, qui se rendaient à leur poste de bataille, dans différentes directions, pour des mouvemens de retraite. Napoléon envoya au comte d'Erlon l'ordre de suivre l'ennemi avec son corps; mais ce général avant répondu que, loin de se retirer, l'ennemi se mettait en ligne, Napoléon se rendit sur-lechamp au 1er corps. Là il vit qu'en effet l'armée anglaise se disposait à recevoir la bataille, et qu'elle achevait de se ranger. Son premier mouvement fut de déployer ses troupes et d'engager l'action sur-le-champ; mais les armes mouillées par une pluie de près de vingt-quatre heures. n'étaient pas encore nettoyées : bien que cette opération ait été commencée de grand matin, comme elle ne pouvait se faire que successivement, elle n'était pas encore achevée. Napoléon donna alors l'ordre de l'achever, de faire repaître les troupes, et de les tenir prêtes à prendre les armes à onze heures. La bataille étant inévitable, Napoléon écrivit au maréchal Grouchy, vers dix heures du matin, pour l'en prévenir. En même temps, il lui observait que son second rapport de Gembloux ne parlait que des colonnes prussiennes, qui avaient passé par Sauvenières et Sart-à-Walhain, tandis qu'une troisième (les corps de Ziethen et de Pirch) avait passé par Gentines. Napoléon enjoignait au maréchal Grouchy de se diriger sur Wavre, et d'y arriver le plutôt possible, afin de se rapprocher du restant de l'armée, se mettre en rapport d'opérations et lier les communications. Il devait faire suivre les corps ennemis qui auraient pris sur la droite (dans la direction de Liége), par quelques corps légers (\*).

Le plan de bataille qu'avait conçu Napoléon, était celui que lui dictait le but auquel il devait atteindre: s'emparer de Mont-Saint-Jean, afin d'être maître des deux routes, d'empêcher l'armée anglaise de se retirer par la forêt de Soignes, et de lui faire le plus de mal possible. Le résultat de ce plan, s'il réussissait, était de forcer le duc de Wellington à se replier sur Hall, et à abandonner Bruxelles, ce qui consommait la séparation des Anglais et des Prussiens. Napoléon fit ses dispositions en conséquence. Le 1<sup>er</sup> corps était destiné à attaquer Mont-Saint-Jean; après avoir emporté ce village, il devait s'y établir et s'y mettre en

<sup>(\*)</sup> Pièces justificatives, No XVII.

défense. Cette attaque ne devait cependant avoir lieu, que lorsque le 2° corps, destiné à tenir en échec l'aile droite de l'ennemi, aurait pu appuyer sa gauche à Goumont. Le 2° corps devait alors s'avancer à mesure, pour se tenir à la hauteur du 1 er. Le 6 corps, derrière le centre, devait servir de réserve, soit pour remplir l'espace qui pouvait s'ouvrir entre le 1er et le 2e corps, soit pour tenir en échec le centre des Anglais. Deux directions d'attaque se présentaient, pour parvenir au but principal, qui était de se rendre maître de Mont-Saint-Jean. La première était de porter le 1° corps, en ordre oblique de gauche à droite, sur la Haye-Sainte, et de forcer la ligne ennemie près de la route de Charleroi. Le 2° corps, en se serrant au 1er par l'oblique inverse, doublait la force de l'attaque, et la réserve partagée derrière les deux ailes, pouvait empêcher l'ennemi de les déborder. La seconde direction d'attaque, était celle de porter le 1er corps, en ordre oblique de droite à gauche, sur la pointe de l'aile gauche ennemie. Une partie de la réserve, en se présentant en colonne sur la route de Charleroi, aurait empêché Wellington de faire un contre-mouvement, et son aile gauche débordée se serait vue rejetée sur Mont-Saint-Jean. Napoléon s'arrêta d'abord à cette dernière disposition : ayant exactement reconnu son champ de bataille, vers onze heures il déploya son armée dans l'ordre suivant.

Le 1er corps passa à la droite de la route de

Charleroi, et s'étendit obliquement sur le chemin de Smohain, les divisions Durutte (A), Marcognet (B), Donzelot (C) et Allix (D) (\*), en colonnes, l'une derrière l'autre, en ordre inverse. La division Jacquinot (E) couvrait l'aile droite. Les seize pièces de douze, de la réserve des 2° et 6° corps, furent données au premier, ce qui porta son artillerie à soixante-deux bouches à feu; elles furent mises en batterie au delà du chemin, sur le plateau, en face de l'aile gauche anglaise.

Le 2° corps vint s'appuyer à la route de Charleroi et se déploya, s'étendant vers la route de Nivelles. La division Girard (G) à droite (\*\*), celles de Foy (H) et de Bachelu (I), au centre, et celle du prince Jérôme à gauche (K). La division Piré (L) passa au delà de la route de Nivelles, près de Monplaisir, pour observer les troupes ennemies qui étaient à Braine-la-Leud et Foriez.

Le corps de cuirassiers de Milhaud (M) était en réserve derrière le 1<sup>er</sup> corps; celui du comte de Valmy (N), derrière le second.

Le 6° corps, qui n'avait que les deux divisions Simmer (0) et Jeannin (P), était en colonnes serrées à la droite de la route, à la hauteur de Planchenoit. Dans cette position, il était

<sup>(\*)</sup> Le général Allix était en mission; la division était commandée par le général Quiot.

<sup>(\*\*)</sup> Commandée par le général....

prêt à entrer en ligne, aussitôt que le 1er corps aurait ouvert le centre, en abordant la gauche de l'ennemi. La division légère du général Domont (Q) avait été poussée en observation, vers le bois de Paris, et jetait des partis en avant, pour avoir des nouvelles du maréchal Grouchy. La division légère du général Suberwick (R) était derrière Planchenoit.

La garde impériale était en réserve à la gauche de Rossome; les trois divisions de vieille garde (S), moyenne garde (T), et jeune garde (U) au centre; la cavalerie de réserve (V) à gauche, et la cavalerie légère (W) à droite. Napoléon se plaça, avec les quatre escadrons de service de la garde, sur une petite hauteur, entre Rossome et la Maison-du-Roi (X).

Lorsque l'armée française se déploya et se mit en mouvement, les troupes ennemies, bivaquées sur leur ligne de bataille, prenaient leur repas. La marche des colonnes qui s'avançaient, les fit courir aux armes. Wellington se porta sur la ligne, afin de reconnaître le système de l'attaque dont il était menacé. Le mouvement du 1ex corps ne pouvait lui laisser aucun doute, et il expédia sur-le-champ au général Bülow l'avis que la bataille allait s'engager; il le pressa également de hâter sa marche.

A onze heures et demie, le combat s'engagea à l'extrémité de notre aile gauche, contre le bois et le château de Goumont. Six bataillons de la division du prince Jérôme s'avançaient en colonnes d'attaque (1). Le bois, et le château qu'il entoure presque, étaient occupés par un bataillon de Nassau, un de Brunswick, et onze compagnies anglaises de la brigade Byng (2). On combattit quelque temps sur ce point, avec des succès variés; enfin nos troupes parvinrent à s'emparer de la moitié du bois, jusqu'au fossé qui le partage, et à s'y établir (3) vers une heure. Alors Wellington fit avancer sur la crête du plateau, en arrière de Goumont, la division de Brunswick (4); les brigades des gardes et de Nassau firent également un mouvement en avant (5); de nouvelles troupes furent envoyées dans le bois, et la division du prince Jérôme fut repoussée. Les divisions Bachelu et Foy entrèrent successivement en ligne, à mesure que l'ennemi faisait avancer de nouvelles troupes. La division Piré s'approcha de Goumont (6), et fit plusieurs charges sur l'ennemi, qui tentait de déboucher par la gauche du château, et de prendre l'attaque en flanc. Enfin la moitié du hois resta définitivement en notre pouvoir; mais il ne fut pas possible de se rendre maître du château, qui avait été crénelé et mis en état de résister à un coup de main. Une fois nos troupes parvinrent à s'emparer d'une des portes du jardin; un nouveau renfort des gardes anglaises les en repoussa. Alors Napoléon ordonna au comte Reille d'établir contre le château une batterie d'obusiers, afin de

l'incendier. Le combat se soutint pendant quelque 'temps stationnaire sur ce point. A notre droite, les soixante-deux bouches à feu qui couvraient le 1ex corps, avaient ouvert leur feu vers midi. L'importance que le duc de Wellington attachait à la position de Goumont, où se trouvaient engagées ses meilleures troupes, était d'un bon augure pour le succès de l'attaque, qui devait avoir lieu sur l'aile opposée. En prolongeant le combat avec vigueur à notre gauche, on pouvait espérer d'y attirer une partie des réserves de l'ennemi, et d'alléger par-là les difficultés que pouvait présenter l'attaque de Mont-Saint-Jean. Tel était en effet l'aspect sous lequel se présentait alors la bataille. Mais une circonstance toutà-fait imprévue, allait en changer les combinaisons, et obliger l'empereur Napoléon à disposer du 6° corps, d'une autre manière qu'il ne l'avait d'abord pensé. Wellington, de son côté, dont toute la sollicitude se portait sur sa gauche, par où les Prussiens devaient le joindre, ne pouvait faire aucun changement dans sa ligne. Obligé de livrer un combat de pied ferme, et de passer par-dessus tous les sacrifices d'hommes, pour se maintenir dans sa position, il ne pouvait disposer de ses réserves, ailleurs qu'à l'aile gauche et à la plus grande extrémité.

A peu près dans le moment où l'attaque de Goumont commença, Napoléon avait aperçu sur les hauteurs de Saint-Lambert, un corps de trou-

pes qui y arrivait (ii). Si le maréchal Grouchy avait quitté Gembloux au point du jour, il pouvait avoir passé la Dyle, et son avant-garde avoir atteint les hauteurs de Saint-Lambert à cette heure: la première idée qui se présenta, fut donc que c'étaient ses troupes qu'on voyait. Mais bientôt des chasseurs à cheval de la division Domont, lui amenèrent un ordonnance prussien, porteur d'une dépêche, par laquelle Bülow annonçait son arrivée au duc de Wellington. Cette circonstance changea toutes les dispositions, jusqu'alors décidées pour la bataille. Le corps de Bülow se trouvait entre l'armée française et l'aile droite, que commandait le maréchal Grouchy. Ce dernier pouvait bien, à la vérité, l'arrêter et même le disperser, en arrivant à temps sur ses derrières. Mais il était possible qu'il fût retardé lui-même au passage de la Dyle, ou qu'il eût rencontré des obstacles imprévus. L'interposition d'un corps ennemi, à Saint-Lambert, était toujours un présage défavorable, en ce qu'il allait paralyser une partie de la réserve. La distance de Saint-Lambert au champ de bataille, n'était pas de deux lieues; il fallait donc tenir un corps prêt à se porter au-devant de Bülow et le contenir. Dèslors, il ne fallait plus penser à prolonger l'attaque du 1ex corps jusqu'à l'extrême gauche, puisqu'il n'était plus possible de remplir le vide, que ce mouvement à droite aurait laissé entre le 1er et le 2° corps. Napoléon, forcé de tenir sa réserve

disponible contre une attaque de flanc, se vit donc obligé de changer la disposition d'attaque du 1° corps. Il prescrivit en conséquence au maréchal Ney, d'entamer l'action par l'attaque vers la Haye-Sainte, par la division de gauche du 1° corps. La ligne de bataille, contre les Anglais, n'allait plus être composée que de trente mille hommes environ; Wellington y en avait déjà soixante mille. Plus tard, dans les plus grands efforts de la journée, quarante mille hommes furent employés; alors Wellington en avait réuni quatre-vingt mille, et Ziethen lui en amena vingt.

La première mesure que prit Napoléon, lorsqu'il apprit l'arrivée de Bülow à Saint-Lambert, fut celle d'envoyer la division légère de Suberwick, renforcer celle de Domont (q). Ces deux divisions, fortes environ de deux mille cinq cents chevaux, devaient chercher à contenir l'avant-garde de Bülow, occuper les débouchés, pour empêcher la cavalerie ennemie de se jeter sur nos derrières, et pousser des partis à la rencontre du maréchal Grouchy. Le comte de Lobau fut reconnaître la position qu'il devait occuper, en avant de Planchenoit, pour combattre les Prussiens, s'ils débouchaient du bois de Paris. Un officier d'état-major fut expédié vers une heure au maréchal Grouchy, pour lui porter un nouvel ordre d'appuyer à gauche, et de chercher à empêcher les Prussiens d'inquiéter l'aile droite de l'armée principale. Le maréchal fut également prévenu du mouvement de Bülow, qui devait l'engager à se hâter (\*). Cet officier d'état-major, qui était le colonel Zenowitz, averti de l'importance de sa mission, aurait dû arriver près du maréchal Grouchy vers trois heures; il ne le rejoignit cependant qu'à sept heures du soir, et trop tard, par une négligence bien coupable. Nous ne rapporterons pas les bruits qui ont couru dans le temps sur son compte.

Cependant l'empereur Napoléon se décida à faire attaquer sur-le-champ l'aile gauche ennemie, sans attendre plus long-temps le succès de l'attaque de Goumont. Vers une heure, le 1er corps reçut l'ordre de changer de direction. Pour suivre de plus près cette attaque, Napoléon se porta avec ses escadrons de service, sur la hauteur en arrière de la Belle-Alliance (V). Le maréchal Ney, qui se trouvait au 1er corps, le forma en quatre colonnes serrées et le dirigea en échelons. la gauche en avant, sur la division Picton, laissant la Haye-Sainte à gauche. Les colonnes des quatre divisions (7, 8, 9, 10), étaient tellement rapprochées, qu'il aurait été impossible de les déployer. L'artillerie resta sur le plateau (11) où elle avait d'abord été mise en batterie. La colonne de gauche (7) s'avança jusqu'au chemin creux qui couvrait la division Picton (\*\*), et se trouva bientôt

<sup>(\*)</sup> Pièces justificatives, Nº XIX,

<sup>(\*\*)</sup> Les haics qui bordent ce chemin creux avaient été coupées à hau-IV. 3

engagée avec la brigade hollandaise de Bylandt (cc). Cette brigade fut culbutée presque au premier choc; mais la brigade Kempt (bb) soutint le combat; le 32° régiment anglais, qui était en seconde ligne, vint remplir le vide laissé par les Hollandais. Dans ce moment, le général Picton fit faire un mouvement à droite aux 42° et 92° régimens, qui étaient en première ligne de la brigade Pack (aa). Nos troupes, prises en flanc, furent arrêtées. Le 105° régiment, qui était en tête de la colonne, fut mis un instant en désordre et perdit son aigle. Le combat se soutint cependant avec le plus grand acharnement sur ce point. Le général Picton, frappé d'une balle à la tête, tomba aux premiers rangs de ses troupes. qu'il encourageait par son exemple.

La division de gauche du 1° corps souffrait beaucoup et commençait à perdre du terrain. La 2° colonne (8) allait entrer en action, lorsque Wellington pensa à profiter de la faute qu'avait faite le maréchal Ney. Le premier objet de l'attaque qu'il dirigeait aurait dû être de s'assurer un point d'appui, en occupant la Haye-Sainte. Tant que ce poste restait entre les mains de l'ennemi, ce dernier pouvait déboucher par-là, pour prendre nos colonnes en flanc; et d'un autre côté, l'artillerie, qui ne pouvait pas bien se mouvoir dans

teur d'appui pour découvrir le feu de l'artillerie; elles formaient cepeudant un parapet suffisant contre la cavalcrie.

les terres détrempées du vallon qu'elle avait devant elle, avait besoin de la grande route pour se porter en avant. La brigade de dragons de Ponsonby (ff) déboucha par la grande route et vint charger la colonne de gauche en flanc; cette charge inattendue y jeta quelque désordre : elle s'appuya sur la colonne voisine (division Donzelot), et la fit également plier. Le comte d'Erlon, dont le cheval venait d'être tué, fit former les carrés. Mais les dragons ennemis, par un motif dont il est difficile de se rendre compte, passèrent outre, en frisant les carrés de si près, que des hommes et des chevaux furent tués à coups d'épée par nos officiers. Il semblait que l'ivresse les entraînât, sans but, au travers de l'armée francaise. Dans ce moment, par une autre faute inexcusable, l'artillerie quittait sa position (11), et s'avancait dans le vallon pour suivre le 1er corps. Les dragons anglais se portèrent sur elle (12), sabrèrent un nombre de chevaux et désorganisèrent une quinzaine de pièces. Le général Milhaud fit alors arrêter la charge de l'ennemi, en portant en avant la brigade Travers de la division Wathier (7° et 12° cuirassiers) (13), Le général Jacquinot, par un mouvement habile, se porta sur la ligne de retraite des Anglais (14); la brigade Gobrecht (3° et 4° lanciers) les chargea en flanc et à dos. La plus grande partie de la brigade ennemie v périt, avec le général Ponsonby; les restes regagnèrent la Haye-Sainte en désordre. En

même temps que la brigade Ponsonby, celle du général Vandeleur avait débouché par l'extrême gauche de la ligne anglaise; mais le mouvement du général Jacquinot l'obligea à se replier sans s'être engagée avec notre cavalerie.

L'empereur Napoléon, voyant le désordre que la charge des dragons anglais avait mis dans une partie du 1er corps, se porta en avant. Le corps du général Milhaud prit position en arrière de la Haye-Sainte (15); la cavalerie de la garde en seconde ligne (16). Les colonnes d'attaque du 1er corps furent reformées. Aucun mouvement ne s'étant fait apercevoir dans la ligne anglaise, Napoléon ordonna de renouveler l'attaque, mais d'enlever d'abord la Haye-Sainte. Wellington, de son côté, avait déjà donné l'ordre à la division Clinton (a, b, c) de s'approcher un peu du centre de sa ligne; elle s'avança jusqu'à la route de Nivelles (17). Un peu après trois heures, le dommage fait aux batteries du 1ex corps ayant été réparé, les colonnes se remirent en mouvement. Le général Milhaud et la cavalerie légère de la garde, chargèrent par la gauche de la Haye-Sainte les brigades Ompteda (K) et de Nassau (O). L'infanterie ennemie se forma en carrés, et les canonniers, abandonnant leurs pièces, se réfugièrent dans les carrés. Dès le commencement de l'action, le duc de Wellington avait fait retirer derrière la ligne, les chevaux des batterles qui étaient sur le front. Nos cultassiers enfoncèrent les ba-

taillons de gauche de la brigade Ompteda et dépassèrent la ligne. Une charge de la brigade Sommerset les ramena, et l'infanterie n'étant pas encore en mesure de les soutenir, ils furent obligés par le feu de l'ennemi à se replier. Peu après, la gauche du 1er corps étant arrivée de nouveau à la hauteur de la Haye-Sainte, le comte d'Erlon fit attaquer ce poste par quelques bataillons. Malgré la résistance opiniâtre de la brigade Ompteda, il fut enlevé, et nos troupes s'y établirent vers quatre heures. Alors le duc de Wellington fit avancer la brigade Mitchel (b) à la droite de la division Clinton (18). Il ordonna aussi au général Chassé de faire avancer la brigade Ditmers de Braine-la-Leud, pour remplacer la division Clinton, dans sa première position (a); de retirer également la brigade d'Aubremé de la ferme de Foriez, et de s'approcher avec elle de Mont-Saint-Jean: cette brigade se plaça plus tard en avant de la route de Nivelles (19). Wellington voyait alors, par la direction des attaques, qu'il n'avait rien à craindre pour son extrême droite, contre laquelle il n'y avait en jusqu'alors d'autre mouvement, que quelques reconnaissances poussées par le général Piré, sur les bords du ruisseau de Hain. A la gauche, le combat se soutenait. toujours à Goumont. Le château avait été réduit en cendres, et l'incendie avait été allumé d'une -manière si violente, que l'ennemi occupé, à se défendre contre des attaques opiniâtres, n'avait

pu snlever ses blessés qui y étaient restés, par ime négligence qui ne fait pas honneur à l'humanité. Cependant il nous fut impossible d'emporter le jardin, dont les murs solides résistaient au feu de l'artillerie. La perte de l'ennemi fut très-grande sur ce point; le général Cooke fut grièvement blessé. De notre côté, le prince Jérôme, blessé au bras; ne quitta pas le champ de bataille.

Pendant que ces événemens se passaient, le corps de Bülow s'était réuni à Saint-Lambert. Vers trois heures, toutes les troupes de ce corps étant arrivées, le maréchal Blücher, qui s'y trouvait en personne, le porta en avant. A quatre heures, l'avant-garde de Bülow occupait le bois de Paris, et une densi-heure plus tard, les 15; et 16° divisions, la cavalerie et l'artillerie y furent réunis. Dans ce moment Blücher recut l'avis que le corps de Thielemann était fortement attaqué, et que l'arrière-garde, que Ziethen avait laissée à Limale, était elle-même engagée. Il n'y avait plus moyen de reculer; une marche rétrograde au travers des défilés qu'il venait de passer, le ramenait à Wavre, trop tard pour soutenir son troisième corps; d'ailleurs il sentait parfaitement, ce qui paraît avoir échappé au maréchal Grouchy, que les événemens de la campagne de Belgique devaient se décider à Mont-Saint-Jean et non pas à Wavre. Il donna donc l'ordre au général Thielemann de se défendre comme il pourrait, et en cas de malheur, de se retirer à Liége; au général Bülow,

il doppa celui de déboucher émiliais; au général Pinchit, celui de suivre son mouvement sans retard; le général Ziethen, continuait le sien dimi, un renfort de quatro-vingt mille hommes allait arriver aux Anglais. (\*) et changer entièrement l'aspect de la bataille, deut toutes les chances étaient pour nous jusqu'à ce moment.

Un peu après quatre heures et demie, les troupes de Bülow débouchèrent des bois de Paris, en trois colonnes. (20). Blücher leur donna la ferme élevée de la Belle-Alliance pour point de direction (\*\*). Les deux autres, divisions de ca corps étaient engere en arrière du bois, (21). Le général Domont prévint sur-le-champ l'empereur Napoléon de l'approche de l'ennemi, qui paraissait au nombre de

| (*) ARMEE PRUSSIENNE A WATERLOO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INPANTERIE.                          | 4,150           | CANORS.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| orps.  \$ corps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,800<br>23,500<br>28,800<br>68,100 | 5,400           | 86<br>86<br>96<br>256 |
| Land to the state of the state | •                                    | , <sub>11</sub> |                       |

وأنجابها والمتحاصين

<sup>(\*\*)</sup> Nous ne pouvons pas passer sous silence l'anecdocte romanesque que rapporte un écrivain anglais. (Boyce, History of the second usurpation of Bontiparte, 11, page '68.) Selon lui, Blücher, en débouchant du bois de Paris, voulait ac diriger par Sanohain sur la gauche des Anglais. Mais son guide lui conseilla d'attaquer Planchenoit, afin de tourner l'armée française. Nous remettrons ce conte à la Bibliothèque Bleue, avec les neuf dixièmes des écrivasseries des Anglais tre cette journée, fruits de la spéculation des libraires.

vingt mille hommes. Le moment critique de la bataille était arrivé, conduit par un événement inattendu et qui devait l'être. Il n'y avait plus lieu de douter que le passage de la Dyle, par le maréchal Grouchy, n'ait été retardé. Le mouvement offensif que faisaient les Prussiens démontrait suffisamment que, bien loin d'être attaqués en queue par notre aile droite, celle-ci était assez éleignée d'eux pour ne pas les détourner du plan convenu avec Wellington. Mais quelle était la cause du retard de Grouchy? Voilà où était l'incertitude. Il n'avait certainement pas été battu; l'arrivée des Prussiens à cette heure prouvait que le lieu du combat n'aurait pas dû être éloigné, et on n'avait pas entendu le canon. Il ne restait, dans le doute où il devait se trouver, que deux partis à prendre par Napoléon. L'un était celui de porter un corps au devant de Bülow pour le contenir; de faire occuper les postes de Papelotte et la Haye, afin de couper la communication entre les Anglais et ce premier corps prussien; et de porter un grand effort sur le centre de la position anglaise, afin de décider, s'il était possible, la bataille avant l'arrivée du restant des troupes prussiennes. Si le maréchal Grouchy avait, comme il était probable, recu le dernier ordre qui lui avait été expédié, il ne devait pas tarder à déboucher de Limale ou de Moustiers, et à arrêter la marche de Blücher, en engageant fortement son arrière-garde. Quand même hae l'aurait pas reçu, il devait, d'après le

rapport qu'il avait fait de Gembloux dans la muit précédence, se trouver à midi devant Watre. Il devait alors arriver de deux choses l'annes ou la majeure partie de l'armée prassienne était restée devant lui, et alors la diversion de Blücher se réduisait au corps de Bülow seul, et le danger cessait d'être aussignand; ou Blücher avait quitté Wayre, et le marée hal Grouchy le suivait, en laissant un simple corps d'observation vers cette ville. Il était dem possible que, pendant le temps où Bülow serait contenu; une attaque bien conduite nous rendit maîtres de Mont-Saint-Jean, et mit par-là l'armée anglaise hors de combat.

"Le second parti était celui de dégager son aile droite et de la faire pivoter en arrière sur la gauche. L'armée française pouvait alors prendre une position oblique de gauche à droite, entre Goumont et Plancheneit. Un coup de collier vigoureux dévait nous rendre maître de Goumont, et en même temps carpécher les Anglais d'inquiéter le mouvement rétrograde du 1° corps. Le champ débataille entre Goumont et Planchenoit était assez resserré pour pouvoir être défendu sur tous les points. L'occupation de Planchenoit couvrait notre droite, Celle de Goumont avait un double avantage: d'abord elle menacait la route de Nivelles et empêchait Wellington de dégarnir son aile droite, ensuite elle rendait dangereux tous les mouvemens qu'il aurait voulu faire faire, au centre et à la gauche de son armée, vers la

Belle-Alliance, darvie bols et le obsteau de Gpumont offraient un point d'appui aux colonnes d'attaque, qui seraient neues prendre ces mouvemens
en écharpe. Dans cette position, il était facile de
gagner la nuit et d'en profiter pour se retiger
dernière Genappe, et s'y réunin au corps de
Grouchy. Le but de la guerre offensive, entreprise en Belgique, était à la vérité manqué,
mais l'amnée était sauvée, et il était possible de
suivre le second des trois plans de campagne
entre lesquels avait balancé Napoléon. Voyes
liv. I, chap. 1.

Napoléon parut un instant se déterminer à suivre ce dernier parti. L'ordre fut donné au comte d'Erlon de se préparer à retirensson artillerie et à dégager ses tronpes de l'action. Quel fut le matif qui le décida peu après, à changer de détermination? Il paraît que, la certitude que le maréchal Grouchy ne pouvait pas manquer. d'arriver par Saint-Lambert, et le désir d'abréger la durée de la guerre par un coup décisif, l'emportèrent. Peut-être est-il vrai qu'il se laissa entrainer par l'assurance, que lui donnèrent quelques personnes qui étaient alors près de lui, que le centre de la position anglaise serait indubitablement enfoncé, avant que les Prussiens ne soient en mesure de l'empêcher. Quoi qu'il en soit, il se décida à courir les chances d'une attaque de flanc, pendant qu'il redoublerait d'efforts sur le front. Le 6° corps reçut l'ordre de

se porter au devant de Bülow. Il prit position à la gauche de Planchenoit (22) ; se trouvant ainsi en potence derrière le 1et comps. Les deux divisions du corps de Bülow, qui avaient débouché du bois de Paris, se déployèrent, vers cinq heures, à la hauteur de Frichenmont (23), la 15º à droite, la 16º à gauche, et la cavalerie sur les ailes, la plus grando partie eppendant à gauche; un régiment de hussards fut détaché vers Maransart pour couvrir l'aile gauche (24). Quelques bataillons du 69 corpt, poussés en avant pour appuyer la cavalerie, formèrent devant l'ememi une ligne de tirailleurs. Des charges de cavalerie eurent lieu, entre celle des Prussiens et les divisions Domont et Suberwick, avec des succès variés. Le combat se soutint quelque temps presque stationnaire; Blücher, content d'avoir amponcé son arrivée à Wellington, par le bruit du canon, attendait que les deux autres divisions de Bulow eussent passé le bois. Il fit cependant, à sa droite, occuper Smohain (25); dont les troupes, de la brigade hollandaise de Weimar, furent chassées, par erreur, à coups de fusil (\*); à sa gauche, il jeta deux bataillons dans le petit bois de Hanotelet (26).

<sup>(\*)</sup> Une lettre du prince de Weimar à son père nous dit que les Prussiens prirent ces troupes pour des Français, quoiqu'elles eussent le cœur bien allemand. C'était le même régiment de Nassau qui avait déserté en 1814, devant Bayonne, et qui se trouvait alors au service de Hollande.

En même temps que le 6° corps se pertait sur la droite, Napoléon avait ordonné au maréchal Ney de se maintenir à la Haye-Sainte, de soutenir ce poste, et de faire attaquer par une division les fermes de Papelotte et de la Have. La división Durutte y fut dirigée (27). Le maréchal Nev ne devait faire aucun mouvement of--fensif, avant que l'attaque de Bülow n'ait pris un caractère décidé. Vers cinq heures, le duc de ·Wellington fit porter la division Clinton (17) en avant, en seconde ligne de la division Alten (k, 1, m), qui avait beaucoup souffert. A l'aide de ce renfort, les Anglais tenterent une attaque sur la Haye-Sainte. Ils furent vigoureusement repoussés par notre infanterie, et une charge des cuirassiers acheva de culbuter les brigades ennemies qui s'étaient portées en avant. Les cuirassiers de Milhaud et la cavalerie légère de la garde, s'élancèrent sur le plateau aux deux côtés de la route; un bataillon hanovrien fut taillé en pièces dans la seconde ligne, et la charge fut poussée au travers des carrés, dont la plupart furent entamés. Les deux brigades de gauche de la division Alten se replièrent sur la division Clinton, qui se trouva engagée clie-même. Napoléon, voyant en ce moment le plateau couvert par la cavalerie de notre droite, craignit pour elle l'effet du feu meurtrier auquel elle se trouvait exposée, et d'une charge de la part de l'ennemi. Une déroute de cette cavalerie aurait pu

dés-lors entraîner la perte de la bataille. Il ordonna au comte de Valmy de se porter en avant. avec son corps, pour la soutenir. Les deux divisions accoururent au galop. La cavalerie de réserve de la garde suivit ce mouvement, sans en avoir cependant recu l'ordre. Dans le moment où ces divisions arrivèrent sur le plateau, la cavalerie anglaise et hollandaise venait d'arrêter la charge des cuirassiers de Milhaud, et de les forcer de se replier à côté du premier corps. Ce dernier se trouvait cependant engagé sur toute sa ligne (28), et son feu, bien nourri, portait le ravage dans les rangs ennemis; sa gauche était maîtresse de la Haye-Sainte, et repoussait de là une nouvelle tentative que fit l'ennemi pour s'emparer de ce poste (\*).

L'arrivée des deux divisions du comte de Valmy, et de celle du général Guyot, ranima le combat; la cavalerie ennemie fut repoussée à son tour, et la nôtre couronna de nouveau le plateau. Là s'alluma un combat dont il n'y a peut-être pas d'exemple dans l'histoire, tant à cause de son acharnement, que de la disposition des troupes. Les régimens ennemis étaient formés en carrés, qui furent attaqués tour à tour

<sup>(\*)</sup> Un des romanciers anglais dont nous avons déjà parlé, place ici l'aventure merveilleuse du colonel Halkett, commandant une brigade de la division Clinton, qui se porta seul sur une colonne française, et fit prisonnier le général qui était à sa tête. Nous la renverrons à un mélodrame pour orner le rôle du espitan.

et en tous sens par notre cavalerie. Au milieu de ces carrés, furent fournies et reçues plusieurs charges des escadrons français, hollandais et anglais, souvent entremélés. Dès que notre cavalerie s'éloignait d'un carré ennemi, pour se remettre en ligne, il se déployait pour recommencer son feu: s'approchait-elle de nouveau, le carré se reformait. De temps à autre une charge heureuse entamait un carré: trois même furent enfoncés et détruits. La brigade du général Halkett (m) recut à elle seule onze charges; le carré du 60° régiment anglais fut taillé en pièces, et les deux tiers des autres couchés par terre. Ce combat effrayant dura, dans le même état, jusqu'à sept heures du soir. Le duc de Wellington, le prince d'Orange et lord Uxbridge, au milieu de cette mêlée, obligés de s'enfermer eux-mêmes à chaque instant, dans un carré, ne pouvaient qu'encourager leurs troupes à tenir ferme, malgré leurs pertes énormes; il n'était pas possible de faire aucune disposition : un déploiement aurait entraîné la déroute de l'armée: Jamais la situation d'un général n'avait été plus critique, que ne l'était en ce moment celle du duc de Wellington. Il était temps que le secours des Prussiens vint l'en tirer. Ne pouvant pas, pendant que la cavalerie française était tout contre ses lignes, atteignant partout par des charges sans relâche, faire un mouvement ni en avant ni arrière, la fermeté, ou, disons mieux, l'immobilité était le seul moyen de salut qui lui restât. Il fallait supporter tous ces abocs, dans l'espoir qu'il lui resterait encore quelques hommes debout à l'arrivée des Prussiens. Toutes ses réserves étaient engagées, même la division Chassé, qui avait été obligée d'entrer en ligne. La division Picton, foudroyée par l'artillerie du premier corps, voyait ses carrés se fondre et disparaître. l'un après l'autre. On vint dire à Wellington vers sept heures, que cette division n'avait plus que quatre cents hommes dans les rangs : « Il «faut qu'ils restent en place jusqu'au dernier: «homme, », fut la seule réponse qu'il pût leur : donner. La division Alten était épuisée des efforts qu'elle avait à soutenir. Le général Van-Merlen était tué, avec les commandans de brigade ! Ompteda et Duplat; les généraux Alten, Collaert, Kempt, Pack, Halkett, Adams, Doernberg, Bylandt, blessés. Les batteries de la première ligne étaient réduites au silence; celles de la seconde, à chaque instant abandonnées pour sauver les canonniers dans les carrés. Ce fut dans ce moment. terrible que l'angoisse de sa position, et la douleur d'un carnage pareil lui arracha des larmes. et cette exclamation du désespoir,: « Il faut en-... « core quelques heures pour tailler en pièces: ≼ ces braves gens. Plût au ciel que la nuit ou « les Prussiens arrivassent avant! » Près de quinze mille hommes de l'armée angla-batave étaient tués ou blessés; un grand nombre d'autres s'é-

tait employé à transporter les blessés, et un bien plus grand nombre avait quitté les rangs, entraîné par la frayeur. Dès la première attaque du 1er corps, tous les bagages qui étaient sur la route de Bruxelles, s'étaient enfuis à vau-de-route, à travers la forêt de Soigne. La terrible attaque des deux corps de cavalerie y jeta les fuyards des troupes combattantes. La grande route et les chemins latéraux présentaient l'image du plus affreux désordre; couverte des décombres de voitures brisées, elle était encore obstruée d'hommes de toutes armes, blessés ou non, qui allèrent porter l'épouvante à Bruxelles et jusqu'à Anvers. A sept heures du soir, il restait à peine au duc de Wellington trente mille hommes dans les rangs. Lui-même comptait alors si peu sur la victoire, qu'il ordonna de faire rétrograder sur Anvers la batterie de dix-huit, qui devait joindre son armée, et qui avait déjà dépassé Malines. Les fuyards, qui encombraient cette route, jeterent, le désordre dans le convoi, et une partie des pièces fut jetée dans le canal. Qu'il nous soit permis de rendre hommage à la valeur des divisions de cavalerie française, qui soutinrent une aussi brillante lutte, pendant ces deux sanglantes heures. Atteintes de toutes parts par le feu des bataillons ennemis, au milieu desquels elles promenaient la terreur et la mort, elles ne se rebutèrent pas un instant de la continuité de leurs efforts, ni des pertes nombreuses qu'elles firent.

Cependant Bülow avait continué son mouvement en avant, dès que les 13° et 14° divisions de son corps furent à sa portée, et, poussant devant lui la ligne de nos tirailleurs et notre cavalerie légère, avait abordé le 6° corps. Le combat s'engagea et se soutint de pied ferme; même une charge de notre cavalerie repoussa celle de l'ennemi devant Planchenoit. Vers cinq heures et demie, les 13° et 14° divisions prussiennes ayant rejoint, Bûlow déploya tout son corps sur deux lignes (20) par divisions; la 15° et la 13° à droite, la 16° et la 14° à gauche. Il débordait ainsi le 6° corps, et le comte de Lobeau se vit obligé, pour couvrir sa droite, de faire occuper Planchenoit. Le général Bülow, de son côté, fit alors former en colonnes d'attaque la 16º division, et la porta sur Planchenoit, qu'il fit attaquer par six bataillons. Le faible détachement du 6° corps, qui défendait ce village, soutint le choc avec la plus grande valeur, et l'ennemi ne put s'emparer que des maisons avancées; ses efforts échouèrent à l'attaque du cimetière. L'empereur Napoléon, attentif à ce qui se passait à sa droite, avait aperçu le déploiement de Bülow; il avait sur-le-champ envoyé la division Duhesme (jeune garde), avec deux bataillons de la moyenne garde et une batterie de douze de la réserve, pour prolonger la ligne du 6° corps. La tête de la colonne de la jeune garde porta sur Planchenoit et en chassa l'ennemi; la division prit position à la droite du 6° corps (30). Une nouvelle attaque des Prussiens replia encore nos troupes jusqu'au cimetière; mais cette seconde attaque fut de nouveau repoussée. L'ennemi, chassé de Planchenoit avec une grande perte, fut obligé de reculer dans sa position. Dans ce moment, la division Durutte venait d'emporter successivement Papelotte, la Haye et Smohain (31). Bülow, débordé par sa droite, se crut obligé de retirer sa gauche, qui pouvait être compromise, et de la remettre en ligne avec la droite. Il était alors six heures et demie.

Le mouvement rétrograde de Bülow, était la preuve certaine que les Prussiens n'avaient plus de nouvelles troupes à engager sur ce point. Tranquillisé pour le moment de ce côté, Napoléon songea à porter le coup décisif au centre de l'armée anglaise. Bülow était contenu, Wellington avait toutes ses réserves en ligne, et se soutenait à peine; il n'y avait donc aucun danger à faire avancer la garde, qui présentait encore une réserve de huit mille hommes d'élite. L'empereur Napoléon formait la garde en colonnes vers sept heures, lorsqu'on entendit sur la droite s'approcher le canon du corps de Grouchy; c'était le moment où il commençait enfin à passer la Dyle à Limale. L'interruption momentanée du combat avec Bülow, qui alors était presque insignifiant, permit dans cet instant d'entendre

mieux la canonnade, qui durait depuis cinq heures. Napoléon put et dut même croire que le maréchal Grouchy était parvenu à arrêter la majeure partie de l'armée prussienne. Mais précisément en même temps, le duc de Wellington recevait l'avis que le corps de Ziethen débouchait d'Ohain; il fit circuler cette nouvelle dans les rangs, et le courage presque éteint de ses troupes se ranima; il prescrivit aux brigades Vandeleur (gg) et Vivian (hh), aussitôt que les premières troupes de Ziethen seraient à leur hauteur, de se porter au centre, et il ordonna à la brigade Mitchell (18) et à la cavalerie de Brunswick (t), d'attaquer le bois de Goumont.

Notre cavalerie, qui était sur le plateau de la Haye-Sainte, où elle se soutenait, encore, avant forcé l'infanterie ennemie à descendre le revers opposé, vit également, vers sept heures, le corps de Ziethen qui avait dépassé le bois d'Ohain. (32), et les brigades de cavalerie anglaise qui revenaient à elle. Un moment d'hésitation la saisit, et il fut facile d'apercevoir du flottement. Napoléon pour aller au-devant d'une crise qui pouvait devenir fatale, se porta rapidement avec quatre bataillons de la moyenne garde et quatre batteries ; en arrière de la Haye-Sainte (z); les quatre bataillons formés en colonnes d'attaque, passèrent à la gauche (33); les huit bataillons de la vieille garde devaient suivre; le comte Reille reçut l'ordre de former son corps en colonnes, à côté du

bois de Goumont, et de marcher en avant. Le général Labédoyère fut envoyé dans les rangs du 1er corps, pour annoncer l'approche du maréchal Grouchy, afin de relever le moral du soldat. Ce fut alors qu'il rencontra trois bataillons du 1er corps, qui se retiraient, sur l'ordre d'un chef, et, disait-on, d'après ceux de l'empereur. Labédoyère les fit retourner en ligne, assez probablement sans leur chef. Napoléon donna au maréchal Ney le commandement des guatre bataillons de moyenne garde (33), et lui donna l'ordre de maintenir la position du plateau. Un peu après, les huit bataillons de la vieille garde arrivèrent, et furent placés en arrière du ravin (34), en trois brigades. Les deux premières, formées d'un bataillon en bataille et deux en colonnes sur les flancs, en première ligne et à distance de bataillon; la troisième en réserve; l'artillerie dans les intervalles. Les quatre bataillons de la moyenne garde, le général Friant à leur tête, se mettent en mouvement; Napoléon leur montre du doigt les lignes éclaircies de l'ennemi; «Voilà le chemin de Bruxelles, » leur dit-il. Le cri de Vive l'Empereur fat leur réponse. Ils arrivèrent sur le plateau (35), et Napoléon mettant pied à terre, se rendit aux batteries de la Haye-Sainte, pour les diriger. Le comte Reille, débouchant par la droite de Goumont (36), aborde également la ligne ennemie. Wellington, de son côté, se hâte de renforcer le centre, que menace cette double attaque. La division de Brunswick reçoit l'ordre de quitter sa position (3), et d'appuyer à gauche. La brigade Ditmers reçoit celui de s'avancer de sa séconde position (a), pour remplacer les troupes de Brunswick et soutenir la brigade Mitchell, dans son attaque sur le bois de Goumont.

Cependant les quatre bataillons de la moyenne garde avaient encore forcé la ligne ennemie, qui leur était opposée, à un mouvement rétrograde: le combat s'était rallumé avec une-nouvelle vigueur, devant le front du 1er corps; le 2e était également engagé. Le duc de Wellington opposa alors aux bataillons de la garde, la division de Brunswick, qui venait d'arriver de sa droite; cette division fut culbutée. Le prince d'Orange essaya d'arrêter la colonne formidable qui s'avançait toujours, en se jetant au-devant d'elle, avec un bataillon de la brigade de Nassau: il fut blessé et le bataillon dispersé. Enfin Wellington, ayant porté en avant la brigade d'Aubremé (19), les Brunswickois se rallièrent à elle, et ces deux corps réunis parvinrent à arrêter les bataillons de la garde et à les faire rétrograder un moment. Ces braves troupes revinrent plusieurs fois à la charge, sans parvenir à enfoncer les quatorze bataillons qui leur étaient opposés; le feu terrible des batteries de la seconde ligne, que Wellington avait fait avancer, éclaircissait leurs rangs; le général Michel était tué; les généraux Friant et Cambrone étaient blessés: le

maréchal Ney, toujours à leur tête, avait été démonté; mais elles se maintinrent sur le plateau, et la cavalerie s'y soutint avec elles (\*).

A huit heures, le général Durutte, entièrement maître de Papelotte, la Haye, et Smohain, se trouvait sur le plateau à la gauche de Papelotte (37); il avait même repoussé une charge de cavalerie de la brigade Vandeleur, qui avait essayé de l'entamer. Dans ce moment, le corps de Ziethen se déploya à la gauche de l'armée anglaise, une batterie de trente-deux pièces sur son front (38). La division Steinmetz, avec la cavalerie, se portèrent sur la Haye, et emportèrent ce poste. Papelotte fut repris presque en même temps, par les autres divisions de Ziethen. La division Durutte, poussée devant le corps prussien qui se dirigeait vers la Belle-Alliance, découvrit la droite des autres divisions du 1ex corps, et les força également à un mouvement rétrograde. Dans cet instant critique, Napoléon se vit obligé de disposer des huit bataillons de

<sup>(\*)</sup> Un des Anglais qui ont écrit sur cette journée (Bain a detailed account, etc., page 139) cite une anecdote que nous rapportons pour en conserver les expressions, qui font honneur à l'impartialité de celui qui les a tracées. « Dans un de ces mouvemens rétrogrades, un officier « français, le cœur navré du dommage que l'artillerie anglaise eausait « aux bataillons de la garde, chaque fois qu'ils s'éloignaient, saisit un « fusil, et, se plaçant près d'une batterie anglaise, ne cessa de faire feu « tant qu'il vécut. Il succomba sous le coup d'un chasseur de Bruns-« wick; mais il sauva la vie à beaucoup des siens. Le nom de ce héros « nous est inconnu.... Paix à ses cendres! »

la vieille garde, qui allaient se porter sur le plateau, où il n'y a pas de doute qu'ils auraient enfoncé la ligne anglaise, qu'aucune réserve ne pouvait plus soutenir. Une dernière attaque de la division de Brunswick et de la brigade d'Aubremé, avait été reçue par les bataillons de la moyenne garde, sur la pointe de leurs baionnettes et avait échoué. Mais la retraite forcée de la droite du 1er corps, rendait un appui nécessaire de ce côté. La vieille garde passa à droite de la grande route, et forma une ligne de carrés (39), derrière laquelle le 1er corps pouvait se remettre en bataille.

Alors les brigades de cavalerie anglaise de Vandeleur et Vivian, devenues disponibles par l'arrivée des Prussiens, étaient arrivées vers le centre des Anglais. Le duc de Wellington les fit déboucher entre la Haye-Sainte et le corps du comte Reille (40). Cette cavalerie, au lieu de se porter sur les carrés de la vieille garde, les tourna, pour atteindre notre extrême droite en retraite. Napoléon, dont toute la cavalerie était engagée sur le plateau, n'avait de disponible que les quatre escadrons de service qui étaient auprès de lui (z). Il les envoya au-devant de la cavalerie ennemie; la disproportion était trop grande et ils furent culbutés. Dès ce moment tout ralliement devint impossible. Les troupes qui étaient sur le plateau, voyant la retraite du 1er corps et le feu des carrés (39), se mirent également en retraite. Wellington alors fit faire un mouvement de ligne en ayant à son armée. Le reste des bataillons de la moyenne garde soutint quelque temps la retraite en carrés, mais ils furent bientôt obligés de succomber sous le nombre. Les carrés de la vieille garde, disputant le terrain pied à pied, luttèrent long-temps contre les masses de cavalerie et d'infanterie de l'ennemi. Enfin ces valeureuses cohortes, les triaires de l'armée françaises, ainsi que les ont nommées nos ennemis mèmes (\*), désorganisées par les fuyards, opprimées par le choc d'une armée entière, succombèrent sur les hauteurs de la Belle-Alliance, sans avoir été vaincues.

Napoléon, après la défaite de ses escadrons de service, s'était porté à la gauche et en avant de Rossome, où était encore un régiment de la moyenne garde et deux batteries, afin d'essayer de rallier son armée, sur les hauteurs de la Maison-du-Roi. La division légère du général Piré, fut envoyée vers Genappe pour arrêter, s'il se pouvait, les fuyards. Cette dernière ressource allait bientôt être enlevée. Vers sept heures et demie, les 5°, 6° et 8° divisions du corps de Pirch 1, avaient joint celui de Bülow (41): la 7° avait été dirigée sur les hauteurs de Maransart (42). Bülow, dont la gauche venait encore d'éprouver un échec par une charge des divisions Domont

<sup>(\*)</sup> Journal Militaire autrichien, 1819, 7e cahier, page 49.

et Suberwick, reprit l'offensive. Les 14° et 16° divisions de son corps, et la 5º de celui de Pirch 1. se portèrent sur Planchenoit. Une colonne de dix huit bataillons attaqua le village, qui fut défendu avec la plus grande valeur. Enfin, à l'entrée de la nuit, il fut emporté, et le prince Guillaume de Prusse, débouchant avec sa cavalerie, se dirigea sur la Maison-du-Roi et la route de Charleroi. Dans ce moment, la cavalerie anglaise arrivait sur les deux bataillons de la moyenne garde, qui s'étaient avancés au delà de Rossome (43). Napoléon ordonna au général Gourgaud de faire tirer sur l'ennemi la batterie qui se trouvait là, afin d'essayer de l'arrêter : ce furent les derniers coups de canon; un d'eux fracassa une jambe à lord Uxbridge. Les deux bataillons de la garde se formèrent en carrés, et Napoléon, voyant que la perte de Planchenoit venait d'ôter le dernier espoir de ralliement, allait se renfermer dans l'un des deux, lorsque le maréchal Soult le força à se retirer du champ de bataille (\*). Ces deux derniers bataillons furent bientôt désorganisés par l'ennemi et par la masse des fuyards. Le 1er corps était en déroute depuis la Belle-Alliance; le 2º corps qui s'était retiré en assez bon ordre, jusque près du bois de Callois, fut dissous peu après. La nuit aug-

<sup>(\*)</sup> Ah! Sire, les ennemis sont déjù assez heureux, lui dit-il en l'entrahant.

mentait encore le désordre, que l'occupation de la grande route par les Prussiens porta à son comble. Tous les liens de l'ordre et de la discipline étaient rompus, et tout ce que pouvaient faire les chefs, était de se porter rapidement sur la Sambre, afin de tâcher de réorganiser l'armée.

La jonction des deux armées ennemies se fit à la Belle-Alliance, où Blücher et Wellington se rencontrèrent à neuf heures du soir. Là, il fut décidé que l'armée anglaise, épuisée, resterait sur le champ de bataille; que le corps de Bülow, soutenu par celui de Ziethen, suivrait l'armée française; et que celui de Pirch 1 se porterait sur la Dyle à Moustier, pour couper le maréchal Grouchy. Toutes les colonnes désorganisées de l'armée française se dirigèrent sur Genappe. Napoléon s'y arrêta quelques instans, pour essayer de remettre l'ordre; mais il n'y avait plus moyen d'y parvenir. Les corps étaient tellement confondus, qu'il n'aurait pas été possible que chacun retrouvât ses drapeaux, quand même l'obscurité n'y aurait pas mis obstacle. La route était obstruée d'hommes, de chevaux et de voitures, marchant ou renversées; dans les rues de ce bourg, on trouva même quelques voitures fixées entre elles par les chaînes d'enrayage, après avoir été abandonnées.

Vers onze heures du soir, la cavalerie du corps de Bülow arriva à Genappe, et y fit encore quelques prisonniers. Elle y trouva également le reste du matériel de l'armée, que l'encombrement avait fait abandonner, et les équipages du quartier impérial (\*). Cette cavalerie poussa la même nuit jusqu'à Quatre-Bras, et Bulow arriva le 19 au matin à Mellet.

Notre perte, dans cette funeste journée, s'éleva à vingt-cinq mille hommes, savoir :

| Tués ou blessés | 18,500 |
|-----------------|--------|
| Prisonniers     | 7,008  |
| • • • •         | 25.508 |

## Nous perdîmes tout le matériel d'artillerie qui

(\*) C'est là que fut prise la voiture de l'empereur Napoléon, sur laquelle la jactance anglaise et prussienne a fait tant de contes. Cette voiture, promenée de contrée en contrée par le major prussien qui l'avait prise au milieu des équipages abandonnés, arriva enfin à Londres lorsque l'auteur y était. Le major, par une spéculation qui lui fut assez lucrative, imagina de tirer parti de l'ivresse où le ministère auglais endormait la populace, pour détourner le souvenir des pertes d'hommes faites à Waterloo. La voiture fut exposée en public, et les badauds du pays obtinrent, movement un schelling, la permission d'y entrer par une portière et de sortir par l'autre, sans avoir peur de l'homme qu'elle avait contenu, ce qui leur paraissait un bonheur inexprimable. Bien de l'argent fut gagné par ce moyen; mais nous pouvons douter qu'on trouvât, dans notre vieille armée, un officier supérieur qui voulût faire le métier de saltimbanque, avec une voiture trouvée sur la route. Vint ensuite l'exposition fameuse dont parle le général Berton (page 78). Si elle a excité son indignation, elle n'a excité que le mépris de l'auteur, qui était sur les lieux et qui sait ce qu'on y faisait voir. Nous ne parlerons pas de la garde-robe impériale, de celle du champ-de-mai, ct de celle de Marie-Louise; certain rapport fait, peu de temps après, sur la situation de l'Europe, fait voir jusqu'où peut aller dans ce pays l'impudence des charlatans et la stupidité des badands. Voici en quoi

avait été employé à Waterloo, moins vingt-sept canons qui repassèrent la Sambre, c'est-à-dire, deux cent vingt-sept bouches à feu. Les généraux Devaux, et Michel furent tués. Les généraux comte de Lobau, Duhesme (\*), Compans et Cambrone furent faits prisonniers.

Les ennemis perdirent aussi vingt-cinq mille hommes, d'après le tableau suivant, extrait des rapports officiels.

| Anglais, légion | allemande, et Hanovriens                                                            | 11,678 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 |                                                                                     | 3,547  |
| Brunswick       |                                                                                     | 1,000  |
| Nassau          |                                                                                     | 1,000  |
| Prussiens {     | 1 <sup>er</sup> corps 317<br>2 <sup>e</sup> corps 329<br>4 <sup>e</sup> corps 6,868 | 7,454  |
|                 | •                                                                                   | 24,679 |

Les généraux Picton, Ponsonby, Van-Merlen, les commandans de brigade, Duplat, Ompteda, Schwerin et Lettow et le colonel Heinemann, qui à la fin de l'action commandait la division de Brunswick, furent tués. Le généraux prince

consistait l'exposition: 1° des habillemens fort maussadement brodés à Londres, et baptisés sur l'affiche; 2° une caisse d'armes de Versailles, donnée au général en chef Bonaparte par le Directoire, achatée à Paris, et devenue turque à Londres; 3° une collection de vicilles bottes, de vieux chapeaux, de boulets, d'obus, de cuirasses, etc., venus en partie de Waterloo, en partie de la boutique des fripiers.

(\*) Le 19 au matin, à Genappe, le général Duhesme fat massacré de sang-froid par les hussards de Brunswick, en présence de son escorte prussienne, qui trouva la chose toute naturelle, et conforme à sa manière de voir. Combien de nos blessés sur le champ de Waterloo, n'ont-ils pas été égorgés par les Prussiens?

d'Orange, lord Uxbridge, Alten, Collaert, Cooke, Barnes, Kempt, Halkett, Adams, Doernberg, Pack, Bylandt, et le colonel Olfermann, commandant la division de Brunswick, furent blessés.

Nous venons de donner le récit fidèle de la bataille du 18 juin, à laquelle nous avions donné le nom du Mont-Saint-Jean, point stratégique, de l'occupation duquel dépendait le succès de la journée; les Prussiens l'avaient nommée Belle-Alliance, parce que c'est là qu'elle fut décidée: l'usage a prévalu de l'appeler bataille de Waterloo, parce que le duc de Wellington avait passé la nuit dans ce village: il fallait bien que l'histoire conservât le nom de l'endroit où le héros de la Grande-Bretagne avait couché. Ce récit est en entier tiré des documens et des relations authentiques, fournis par nos ennemis mêmes; nous y avons ajouté les circonstances de détail, que nous avons pu recueillir dans notre armée, et que nous ont fournies les généraux Gourgaud et Berton. Tous ces matériaux ont été pesés dans la même balance, et leur coincidence sur les faits principaux, nous a permis de les employer tous. Nous avons cru devoir entrer dans un détail qu'on trouvera peut-être trop circonstancié et trop minutieux. Plusieurs motifs nous y ont décidé. D'abord l'importance de cette journée, qui a eu une si grande influence sur nos destinées, et qu'on a si mal à propos voulu comparer à celle d'Azincourt. Dans cette dernière, la présomp62

tion, l'inconduite et l'indiscipline de la gendarmerie française, ont seules causé la perte de l'infanterie: à Waterloo, nous avons succombé sous le nombre. Le second motif a été celui d'assigner les véritables causes des désastres de notre armée. Pour cela, il fallait, non-seulement classer exactement et par ordre tous les mouvemens et tous les événemens de la bataille, mais même assigner l'heure où ils avaient eu lieu. Les résultats de la journée du 18 juin ont, jusqu'ici, servi de guide unique aux écrivains ennemis, pour distribuer le blame aux uns, et donner un développement fantasmagorique à quelques réputations. Ce n'est pas toujours la sottise qui juge d'après les événemens; l'amour-propre et l'esprit de parti s'en emparent souvent a leur profit :: l'un et l'autre est arrivé dans ce cas. Il est donc enfin temps que le flambeau de la vérité vienne se placer à côté des principaux acteurs de ce drame sanglant; et éclaire le rôle de chacun; les faits doivent seuls décider de la portion de mérite qui leur revient: eux seuls nous serviront de guide.

Jusqu'ici on paraît assez généralement avoir suivi les erremens du vulgaire, pour juger la bataille de Waterloo. L'armée française a été battue, donc elle a été mal commandée; voilà ce qu'on peut lire dans vingt amplifications auxquelles on a donné le nom de relations véridiques, impartiales, etc. Si l'on avait osé dire qu'elle avait manqué de valeur; on l'aurait fait;

mais un reste de pudeur a empêché cette accusation. Nous n'y répondrons donc pas, et nous nous contenterons d'examiner cette bataille sous le rapport stratégique. Cet examen est d'autant plus nécessaire, que la création de tant de réputations européennes, sorties tout à coup, pour ainsi dire, par le trou du souffleur, nous offre un pendant de l'illustration du très-médiocre Guillaume III, tentée pour offusquer celle de Louis XIV. La seule différence qu'il y ait entre les deux époques, est qu'alors les coalisés se contentèrent d'un seul fantôme, dont ils exaltèrent même les sottises , que le succès avait couronnées : aujourd'hui; chacun d'eux veut avoir le sien. Ce jeu des passions est un effet direct et inévitable des écarts de l'amour-propre long-temps humilié: la postérité en fait justice.

On a beaucoup reproché de sautes à Napoléon, dans les trois journées des 16, 17 et 18; quelques reproches sont même en contradiction directe entre eux; cela devait être, parce que la plupart sont mis en avant au hasard, ou par des militaires qui sont encore bien loin de savoir la guerre, ou par des hommes qui veulent faire oublier qu'ils ont trouvé toutes ses conceptions sublimes quand il était tout-puissant.

Nous examinerons successivement toutes les fautes qu'on lui impute; nous y opposerons les considérations que peuvent fournir les faits et la situation des choses : le lecteur jugera. Pour le

mettre mieux en état de porter son jugement, nous remettrons sous ses yeux le tableau succinct des mouvemens et des événemens du 17 et du 18.

Le lendemain de la bataille de Ligny, Napoléon, voyant que l'armée anglaise était encore, à dix heures du matin, devant son aile gauche, se décida à marcher contre elle. Le duc de Wellington, en s'arrêtant aux Quatre-Bras, paraissait avoir l'intention de recevoir la bataille: il fallait la lui livrer sur-le-champ, avant que l'armée prussienne ne pût reprendre l'offensive. Cette dernière était battue et non détruite : la direction de sa retraite était incertaine; il fallait donc laisser un corps pour l'observer et la suivre: Napoléon en chargea le maréchal Grouchy. Wellington, que l'indécision où il était sur les événemens du 16, avait seule retenu aux Quatre-Bras, se hâta de se mettre en retraite. On le suivit deux heures trop tard, parce que son mouvement avait échappé au maréchal Ney, et on ne put entamer l'armée anglaise. Le soir on la rencontra sur les hauteurs du Mont-· Saint-Jean, et là elle parut décidée à tenir ferme. Dans cette position, totalement contraire aux règles de la stratégie, sur cent chances, elle en mettait quatre-vingts en notre faveur. Le seul débouché qu'elle eût derrière elle, était un défilé au travers de la forêt de Soignes. Son aile droite, extrêmement avancée, se trouvait plus loin de la grande route que la gauche. Une attaque, sur cette dernière, pouvait donc avoir pour résultat

de nous rendre maîtres du défilé. L'armée anglaise, coupée de Bruxelles, ne pouvait pas alors échapper à une destruction complète. Quelques-uns ont voulu attribuer à un amour-propre ridicule, le désir qu'avait Napoléon de se rendre maître de Bruxelles le plus tôt possible. C'est qu'ils n'ont pas été capables de concevoir, que la prise de Bruxelles était le terme de l'existence des armées anglaise et prussienne, et probablement celui de la guerre. L'histoire développera un jour les conséquences qu'aurait eues cet événement; ce n'est ici ni le temps ni le lieu.

Maisavant des engagerduns une bataille, quelles que fussent les chances avantageuses qu'offrait la position de l'armée anglaise, il fallait s'assurer de celle de notre aile droite et de celle des Prussiens; il fallait empêcher ces derniers de faire une diversion, et même de s'opposer à celle que pourrait faire notre uile droite. C'est dans ce but que Napoléon adressa au maréchal Grouchy l'ordre de saivre les Prussiens à Wavre. Le premier rapport du maréchal Grouchy annonça qu'il était encore à Gembloux, et la bataille du 18 n'aurait peutêtre pas eu Reu, si un second rapport du même, n'ent annoncé qu'il se méttait en mouvement des le matin, pour se rendre à Wavre.

Napoléon ayant reçu ce rapport à cinq heures du matin, dut compter que son aile droite serait devant Wavre et en communication avec Saint-Lambert, à midi au plus tard. Il se décida donc

à suivre les chances de la journée. Le rapport que lui fit, vers huit heures du matin, un des officiers de son état-major, que les Anglais étaient. en retraite, pouvait lui paraître plausible. Il n'était pas hors des probabilités que Blücher ent dépassé Wavre, afin d'opérer sa réunion avec l'armée anglaise, sans courir les risques d'une marche de flanc. Il donna en effet l'ordre au comte d'Erlem de se mettre en mouvement, pour suivre les Anglais; mais s'étant porté seul, à pied, avec le comte d'Erlon, jusqu'à nos premières vedettes, il reconnut bientôt que le rapport de ce dernier était; exact, et que Wellington se préparait au combat. L'heure où l'attaque devait commencer, semblait, fixée par les circonstances, D'abord la pluie venait: à peine de cesser, et il fallait laisser au soldat le temps de sécher et de préparer ses armes. Ensuite. la détermination de Wellington devait paraître la conséquence d'un accord avec Blücher Aline paraissait pas probable qu'il voulût combattre dans une position aussi mauvaise en elle-même, si le point où il s'était placé, n'était pas celui, où les deux armées ennemies avaient destiné de soréunir. Il fallait donc s'attendre à ce que Wellington. dont toute la science stratégique devait se réduire. à garder sa position, n'épargnerait aucun sacrifice d'hommes pour y parvenir; la lutte devait donc être opiniâtre. Napoléon ne crut pas devoir l'engager avant d'avoir fait repaître le soldat. Ce derd nier repas de ces pobles victimes, n'offrit pour tout

mets que le pain qu'ils avaient apporté de Beaumont. Il y a loin de la aux pillages, dont de vils calomniateurs, qui déshonorent le nom français, ont voulu accuser une armée qu'ils n'ont jamais été dignes de connaître. Enfin le maréchal Grouchy devait être à midi au plus tard devant Wavre, et, passé cette heure, aucune diversion n'était plus à craindre de la part des Prussiens.

Le signal du combat fut en effet donné à midi environ, et il s'engagea par l'aile gauche. Il était intéressant d'appeler d'abord l'attention des Anglais sur leur droite, afin de les engager à distraire, pour la soutenir, des troupes que plus tard ils auraient pu employer au centre. L'ordre de bataille primitif de Napoléon présentait d'abord l'idée d'une attaque parles deux ailes, en refusant le centre dans les premiers instans. Le 2º corps attaquait Goumont et menaçait la route de Nivelles; le 1er corps devait attaquer en dedans de Papelotte, menacant ainsi le Mont-Saint-Jean à revers; le 6° corps restait en colonnes sur la grande route, chargé de décider le résultat de la bataille, en s'avançant sur le centre, lorsque les deux alles seraient fortement engagées et que l'ennemi aurait été obligé d'y envoyer ses réserves.

Mais bientôt cette première disposition fut changée. Peu après les premiers coups de canon; une dépêche prise avertit Napoléon que le corps qu'il apercévait à Saint-Lambert était un corps ennemi. Le maréchal Grouchy avait donc été re-

tardé. Il n'était pas possible de croire qu'il ent été battu, car à la distance où il avait dû se tenir de l'armée, on aurait entendu le bruit du canon. Aussi Napoléon, persuadé qu'il n'y avait qu'un retard qui eût pu faire manquer cette première combinaison, lui envoya-t-il de nouveau l'ordre de se rendre en hâte à Wayre et de marcher contre Bülow. Mais il fallait changer la première disposition de la bataille. Le 6° corps ne pouvait plus entrer en ligne; il fallait le tenir prêt à s'opposer au mouvement des Prussiens. Il fallait donc aussi que le 1er corps portât son attaque plus à gauche. Ainsi, au lieu d'avoir quarante-sept mille hommes à employer à l'attaque des positions anglaises, et dix-huit mille hommes en réserve, nous ne pouvions plus en opposer que quarante mille, aux soixante et dix que Wellington avait entre Goumont et Papelotte : il fallait en tenir vingt-cinq mille en réserve.

Une seconde conséquence de l'apparition de l'ennemi à Saint-Lambert, fut de faire languir l'attaque principale. Il n'était pas prudent de tenter sur le centre un grand mouvement, qui aurait pu nécessiter l'appui d'une grande partie des réserves, avant d'avoir vu se développer la diversion que présentaient les Prussiens. C'était ce développement qui devait faire voir si le maréchal. Grouchy approchait ou non. Nous nous étions cependant rendus maîtres de la Haye-Sainte, et tout le 1er corps était engagé de front avec les An-

glais. A la gauche, le 2° se consumait en d'inutiles efforts contre Goumont. Pendant ce temps, l'attaque de Bülow se développa, et devint bientôt assez sérieuse pour obliger encore Napoléon à disposer d'une autre partie de sa réserve.

C'est ici que l'on a fait à l'empereur Napoléon le reproche stratégique le plus grave. C'est celui de ne point avoir dégagé ses troupes, au moins le 1 er corps, de la bataille, pour prendre une position oblique, où il pût se soutenir jusqu'à la nuit et couvrir sa retraite derrière la Sambre. Il aurait pu donner au maréchal Grouchy l'ordre de se replier sur Sombref, le 18 au soir, et alors il ramenait son armée, sans perte, sur les frontières de France. Il songea un moment à prendre le parti que nous venons d'indiquer, et nous avons déjà dit (page 42) que le comte d'Erlon reçut l'ordre de se tenir prêt à retirer son artillerie et successivement ses divisions. Nous avons également développé les avantages stratégiques qui auraient pu résulter, pour le 18, d'un mouvement qui aurait obligé le duc de Wellington à cesser le combat, ou à quitter sa position. Ce dernier parti n'était pas le plus avantageux. Les armées anglaises sont des armées de bataille, mais non pas des armées de manœuvres; cette vérité est reconnue par tous les militaires qui ont combattu avec ou contre elles. Il en résulte donc que les Anglais, en voulant suivre le mouvement rétrograde du 1er corps, nous auraient immanquablement présenté des chances, qui pouvaient nous rendre tous les avantages que ce mouvement paraissait nous faire perdre. S'ils ne bougeaient pas, les opérations de la journée du 18 se bornaient à la jonction pure et simple des Anglais et des Prussiens. L'armée était sauvée, mais le but qui avait fait commencer les hostilités était manqué. Cette considération était déjà d'un grand poids, car dans la situation équivoque où se trouvait le gouvernement impérial, il n'y avait que de grands succès qui pussent le consolider (\*). Un mouvement rétrograde le 18, détruisait tous les résultats qu'on avait espérés de la victoire du 16; et une guerre défensive, qui aurait pu être bonne, si on s'y était décidé dès le premier instant, devenait dangereuse, lorsqu'elle était commandée par le renversement de toutes les combinaisons offensives. Cette considération aurait cependant cédé à la nécessité de ne pas exposer à la destruction, la seule armée organisée que la France eût alors. Mais rien ne détruisait encore l'espérance de voir arriver le maréchal Grouchy à Saint-Lambert; il pouvait avoir passé la Dyle à Limale et même à Moustiers, et cette probabilité expliquait

<sup>(\*)</sup> La correspondance d'un de ses ministres qui joua un grand rôle peu après, avec le prince de Metternich, avait déjà ouvert les yeux à Napoléon, sur les trames qui s'ourdissaient jusque dans son conseil. Il sentait que la victoire seule pouvait donner une direction unique à l'esprit public, et faire disparaître les dangers dont il était menacé, autant par les menées de quelques-uns des agens mêmes qu'il employait, que par les intrigues du parti qui préparait sa chute.

encore pourquoi le mouvement de Bülow, de Wavre à Saint-Lambert, n'avait pas été arrêté.

Quelques personnes prétendent que Napoléon aurait dû, dès qu'il connut la marche de Bülow, changer sa ligne d'opérations et la transporter sur la route de Nivelles. Il est certain que ce mouvement pouvait se faire sans danger. Il suffisait de faire passer le 6° corps à gauche, et de rapprocher le 1er de la route de Nivelles; les parcs et les équipages, qui étaient à Genappe, pouvaient facilement gagner Nivelles; l'armée française s'éloignait des Prussiens, en même temps qu'elle débordait la position des Anglais, et le château de Goumont tombait de lui-même, dès que les hauteurs en arrière étaient enlevées. Le général Gourgaud nous dit que Napoléon balança s'il ne prendrait pas ce dernier parti (\*); nous en doutons, et cela par les réflexions mêmes qu'il ajoute un peu plus bas. En effet, le corps du maréchal Grouchy se trouvait tout-à-fait isolé, et toutes les communications entre cette aile droite et le reste de l'armée étaient abandonnées. Le corps de Bülow. dégagé, suffisait pour contenir Grouchy dans les déflés de Saint-Lambert, et le reste de l'armée prussienne arrivait sans obstacle sur la gauche des Anglais. Il pouvait même arriver que le corps du maréchal Grouchy, engagé au milieu de l'armée prussienne, éprouvat une défaite totale. Pouvait-

<sup>(\*)</sup> Page 118.

on se décider légèrement à sacrifier une portion aussi considérable de la seule armée qui fût alors sur pied? D'un autre côté, en forçant l'aile droite des Anglais et la rebouchant sur le centre et même sur l'aile gauche, on la jetait au-devant des Prussiens, et l'on hâtait la jonction. Les plus grands avantages qu'on pouvait espérer, n'auraient donc conduit qu'à une victoire tactique, dont le résultat aurait été une retraite forcée sur Nivelles et sur Mons. Comment alors communiquer avec le maréchal Grouchy, lui faire parvenir des ordres de retraite, et lui indiquer un point de réunion? L'empereur Napoléon prit un parti mitoyen. Ce fut celui de suspendre l'offensive à son aile droite, de jeter le 6° corps au-devant de Bülow, et de se rendre maître de la communication de ce dernier avec les Anglais. Il fallut joindre une division de la garde au 6° corps; mais alors Bülow fut contenu, et bientôt après, la division Durutte ayant emporté Smohain, le général prussien se vit forcé à un mouvement rétrograde. Il était donc évident que toutes les forces des Prussiens avaient été engagées sur ce point. Il était six heures; la lutte, qui durait depuis midi, devenait d'instant en instant plus sanglante; il était temps de la terminer. C'est peut-être ici que l'on peut accuser Napoléon d'un peu d'hésitation. Nous suivons en cela l'opinion de quelques généraux expérimentés, qui étaient sur le champ de bataille. Il est nécessaire, pour mettre le lecteur en état de juger, de

rapporter son attention sur la situation de la battaille contre les Anglais, et particulièrement sur une circonstance, dont les conséquences se sont développées plus tard. Le maréchal Ney avait, d'après l'ordre qu'il recut, arrêté le mouvement offensif du 1er corps et rendu le combat stationnaire devant l'aile gauche anglaise. Vers cinq heures du soir, l'ennemi attaqua à son tour. La défense courageuse du 1er corps, et une charge de cavalerie de celui de Milhaud l'arrêtèrent. Mais la cavalerie de la garde, que Napoléon avait déjà portée en avant (page 36), suivit le mouvement des cuirassiers. Il ne paraît pas qu'il y ait eu un ordre positif donné à cet égard, ni par Napoléon, ni par le maréchal Ney; le mouvement fut spontané, et tint à ce que l'absence du duc de Trévise, resté en arrière pour cause de maladie, avait privé la garde d'un chef supérieur, qui en dirigeât les opérations. Quoi qu'il en soit, non-seulement la cavalerie de la garde échappa à Napoléon, mais il fut obligé de faire soutenir les trois divisions qui déjà étaient sur le plateau de la Haye-Sainte, exposées à un feu meurtrier et menacées par plus de dix mille chevaux ennemis, de les faire soutenir, dis-je, par les deux divisions du comte de Valmy. Le maréchal Ney a été accusé par le général Gourgaud (\*), d'avoir imprudemment débouché sur le plateau de la Haye-Sainte. Cette accusation mérite d'être

<sup>(\*)</sup> Ouvrage cité, page 97.

examinée, par l'influence que cet emploi de la cavalerie eut sur le sort de la journée. D'abord il n'existe aucune preuve que le maréchal Ney ait disposé de la cavalerie de la garde, qui n'était pas sous ses ordres. On ne peut donc attribuer qu'à un zele de valeur mal entendu l'empressement que cette cavalerie mit à suivre les cuirassiers de Milhaud. Quant à ces derniers, le maréchal Ney ne pouvait pas se dispenser de s'en servir, pour couvrir sa gauche, séparée du 2º corps par une assez grande distance, et qui pouvait être de nouveau menacée par une attaque de flanc. Le 2° corps était arrêté par le château de Goumont, devant lequel il était à peu près entassé. Le maréchai Ney, en se maintenant à la Haye-Sainte, n'avait pas fait un pas en avant de la position qu'il occupait depuis trois heures; il n'avait fait que l'assurer par les seules troupes dont il pût disposer.

Dans cette situation, le parti qu'avait à prendre l'empereur Napoléon, était celui de profiter du relâche que lui donnait la suspension de l'attaque de Bülow, pour porter un grand coup sur le centre des Anglais. Il fallait pour cela porter le 2° corps et toute la garde sur le plateau de la Haye-Sainte, par un mouvement rapide. Cette attaque aurait dû avoir lieu avant sept heures. Il suffisait de laisser une seule division devant Goumont, dont la perte même n'aurait été d'aucune conséquence, si l'attaque principale réussissait. Malgré les pertes déjà faites par le 2° corps, Napoléon pouvait

réunir dix huit mille hommes à la gauche de la Have-Sainte; le duc de Wellington n'avait plus de réserves à mettre en ligne, et à sept heures et demie, le corps prussien de Ziethen serait arrivé pour être entraîné par les fuyards. Ce plan d'attaque fut bien celui que suivit l'empereur Napoléon, mais un pen trop tard, puisqu'à sept heures et demie il ne porta en avant que quatre bataillons de la garde. Cependant tout devait l'engager à hâter le moment décisif. Bien que la cessation du mouvement hostile de Bülow prouvât que toutes ses troupes avaient été engagées, et semblât donner du poids à l'opinion que le maréchal Grouchy, dont on entendait le canon, avait arrêté le restant de l'armée prussienne, il était dans l'ordre des choses possibles que cela ne fut pas. Il se pouvait qu'une partie seulement de cette armée fût restée en présence du maréchal Grouchy, et qu'on vit arriver, d'un moment à l'autre, au moins un second corps prussien. Cette supposition pouvait prendre un degré de probabilité, par le retard même de Grouchy, qui aurait dû être vers deux heures à Saint-Lambert, et qui se battait loin de là à six. C'était donc dans le moment même de la reprise de Planchenoit et de l'occupation de Smohain, qu'il fallait faire l'attaque décisive, en faveur de laquelle Napoléon avait voulu courir les chances d'une attaque de flanc. On pouvait compter que dans tous les cas possibles, il se passerait près de deux heures avant que les Prussiens

ne fussent de nouveau maîtres de Planchenoit; il n'en fallait pas tant pour remporter la victoire à Mont-Saint-Jean. Le retard de l'attaque donna à Ziethen le temps d'arriver, et le manque de cavalerie en réserve nous arracha la victoire des mains.

. Nous ne pouvons pas nous dispenser de rapporter un passage des Considérations sur l'Art de la Guerre, relatif à la journée de Waterloo. «Lo « 18, dit l'auteur, nous employons toute la mati-« née, jusqu'à midi, à développer notre armée et « à la préparer au combat. Nous avions cinquante-« cinq mille combattans, non compris notre co-« lonne de droite, de trente-cinq mille hommes, « qui, dès le matin, était partie de Gembloux « pour suivre la marche des Prussiens sur la route « de Wavre. Cette colonne, séparée du reste de « l'armée par la rivière fangeuse de la Dyle, resta « près de Wavre, à près de trois lieues du champ « de bataille; éloignement fatal au succès de la a journée! Le combat s'engage à midi au Mont-« Saint-Jean, et nous sommes privés de ce corps « de trente mille hommes, que le général français « semble avoir oublié loin de lui par un aveugle-« ment ou une présomption sans exemple : et « cette colonne reste stupidement sur la rive « droite de la Dyle, au lieu d'accourir vers le bruit « du canon, pour prendre part à la bataille; au « lieu du moins de marcher vivement sur les traces « des Prussiens, qui passent la Dyle à Wavre et

« viennent:renforcer l'armée anglaise. » On ne disconviendra pas que l'auteur de cet ouvrage ne soit plus abondant en épithètes qu'en raisonnemens, et qu'il ne saute à pieds joints par-dessus les faits. pour arriver à une opinion tranchante. Cette méthode est facile, mais elle semble convenir plus à un pamphlet qu'à un ouvrage, qui est annoncé comme scientifique; peut-être même la supériorité magistrale, dont s'est abstenu Frédéric II, qui pouvait cependant donner des leçons, convientelle peu à un militaire qui, n'ayant jamais commandé de troupes en ligne de bataille, doit ignorer bien des choses qui constituent le stratégicien savant, en pratique autant qu'en théorie. Au reste, nous n'avons cité ce passage que pour faire voir jusqu'à quel point le désir de briller et de faire valoir des opinions ou des systèmes nouveaux, peut être nuisible à la modération qui accompagne la vérité. Le lecteur aura déjà vu; par le récit que nous avons fait des événemens de cette journée, et qui est garanti par toutes les relations, même ennemies, que l'armée française n'a pas perdu la matinée du 18 en l'employant à se développer, et que le général en chef n'a pas oublié, par aveuglement ou par présomption, le corps du maréchal Grouchy. Le retard de ce dernier devant Wavre, et son éloignement, ont été véritablement une fatalité qui a amené la ruine de l'armée française. Nous reviendrons plus tard sur les causes de ce retard et de cet éloignement, que nous n'attribusons: cependant pas: aussi génèrement que l'auteur...à la stupidité.

Nous ne direns que peu de mets sur la conduite du due de Wellington, à la bataille de Waterloo. La nécessité de hasarder le sort des armes avent d'abandonner Bruxelles, ne peut être révoquée en doute. La perte de cette capitale entraînait celle de la Belgique entière, et mettait les armées anglaise et prussienne dans une situation si périle leuse, qu'il ne leur restait d'autre parti, pour échapper à une destruction totale, que celui de repasser le Rhin en hâte. Déterminé à livrer une bataille, sides Prussiens pouvaient l'appuyer, Wellington n'avait plus que le champ de bataille à choisir. Ce ne pouvait pas être la position de Geu nappe, dont l'avantage ne pouvait pas être assez grand, pour contre-balancer deux inconvéniens graves qu'entraînait une bataille livrée le 17. Le premier était l'éloignement de Wayre: le second était que l'armée prussienne ne pouvait pas être ralliée le 17, et avoir réparé le désordre inséparable d'une retraite forcée, faite pendant la nuit. Il se décida donc pour la position de Mont-Saint-Jean, lorsqu'il eut reçu du maréchal Blücher l'assurance d'en être secouru. Cette position n'était pas bonne en elle-même, car elle couvrait mal le village de Mont-Saint-Jean, qui en est la clef; l'aile gauche, qui était en l'air, pouvait être forcée, et même tournée, et cet événement, très-possible, nous rendait maîtres des débouchés de la forêt de

Soignes: c'était la seule retraite de l'armée anglaise. dans un moment où les pluies avaient rendu les chemins de traverse presque impraticables. Toute la force avait été portée vers l'aile droite, derrière laquelle quatre des six brigades du général-Hill. avaient été placées en potence. Nous avons déjà vu qu'il avait conçu l'idée singulière que Napoléon voudrait attaquer ou même tourner l'aile droite anglaise: c'est ce qui explique la seconde faute stratégique que fit Wellington, en détachant sur Hall un corps de dix-neuf mille honmes, sous les ordres du prince Frédéric d'Orange. Une fois cette position prise, le duc de Wellington n'avait autre chose à saire que de tenir serme en attendant les Prussiens; aucun mouvement stratégique ne lui était possible, mêmo par son aile droite. S'il eût voulu profiter de la possession de Goumont, pour tenter de déboucher sur notre aile gauche, il ne faisait que hâter la défaite du centre de son armée: aussi se tint-il toute la journée dans une position passive, opposant les carrés de son infanterie au feu de nos batteries et à nos attaques, et se contentant de faire avancer successivement les réserves, pour remphir les lacunes qui se formaient dans la ligne. Toutes les dispositions qu'il pauvait ordonner et qu'il ordonna, sont conçues dans la réponse qu'il fit à la division Picton, à la brigade Halkett, et à toutes les troupes dont on, lui peignait l'affaiblissement : « Il faut qu'ils res-« tent en place jusqu'au dernier homme. » Son

unique but était de conserver sa position jusqu'à l'arrivée de Blücher, et il espérait que son armée ne serait pas détruite avant (page 47). Cependant si, avant sept heures, il eût été attaqué par douze bataillons de la garde, et non pas par quatre seulement et à sept heures et demie, son espérance était encore trompée. Il paraît qu'il croyait que l'armée prussienne arriverait bien plus tôt; et on peut encore mettre en question, s'il aurait recula bataille, dans le cas où il aurait prévu qu'il la soutiendrait seul aussi long-temps, et avec un aussi grand sacrifice d'hommes. On peut donc dire, avec juste raison, que la bataille de Waterloo n'appartient pas à la classe des batailles stratégiques; elle rentre bien plutôt dans celle des combats de pied ferme et purement défensifs : le courage des troupes y a tout fait.

Le mouvement du maréchal Blücher, de Wavre par Saint-Lambert, a été décisif, et; sous ce point de vue, il a été porté aux nues. On ne peut pas nier qu'il n'ait été extrêmement hardi; mais la hardiesse heureuse est-elle toujours le signe caractéristique d'une conception profonde? Non certainement; car alors la témérité tiendrait lien de talent. Il est hors de doute qu'à la guerre il faut souvent donner des chances au hasard; mais il ne faut pas les lui abandonner toutes. Il faut également souvent diriger ses opérations d'après le caractère connu de son adversaire; mais il n'est pas permis de lui supposer des

fautes: qui approchent de l'incapacité. Une pareille supposition ne pout naître que d'une présomption sans bornes ou de l'ignorance. Il est de règle générale que, même en hasardant beaucoup, il faut toujours se conserver des moyens de parer à un désastre complet. C'est cette prévoyance qui constitue la science de la guerre: affronter le danger, sans calculer les moyens de le détourner, en est le métier ; l'un fait le géné, ral, l'autre le soldat. Après avoir posé ces réflexions préliminaires, qui tiennent à l'alphabet de l'art de la guerre, nous allons examiner, sous le rapport stratégique, le mouvement des Prussiens pendant la bataille de Waterloo. Le texte dont nous nous serviçous nous est fourni par un militaire prussies (\*) qu'on ne peut pas accuser d'un excès de modestie nationale, ni de vouloir diminuer le mérite de l'Arioviste prussien. Voici ses expressions: Mais si on considère la posi-∢ tion de l'armée prussienne, dans la supposis tion que le duc de Wellington ait été battu. « et que le maréchal Grouchy, ce qui était cee pendant possible, arrivat pendant la bataille, « par Limale, à Chapelle-Saint-Lambert, il faut « convenir qu'an aurait pu difficilement rençontrer « une position plus desavantageuse. Le 1er corps « était séparé du 2°, celui-ci du 4°, et ce der-

<sup>(\*)</sup> C. de W. Campagne des armées anglo-batave et pressienne, en 1815, page-68.

« nier à son tour; du ne par des défilés; tous « l'étaient par l'ememi même, du 3° corps. Les « chemins de traverse, par la forêt de Soignes. « étaient rendus presque impraticables pour s l'astillerie, par une pluie de deux jours, les « chaussées auraient été occupées par l'ennemi. » L'auteur tire de cas faits la conséquence suivante: Toutes ces raisons démontrèrent au général v expérimenté, que l'opération la plus sûre était « celle de réunir ses trois corps sur le plateau « de la Belle-Alliance, pour battre Napoléon. » Nous abandonnerons cette conséquence au devoir et au désir que l'auteur pouvait avoir de faire un compliment à son général en chef, et nous nous en tiendrons à l'exposé qui précède, et qui fournit au lecteur impartial une conséquence tout-à-fait contraire.

En effet, l'auteur que nous venons de citer convient que, si le maréchal Grouchy s'était présenté vers quatre heures à Chapelle-Saint-Lambert, il aurait trouvé l'armée prussienne dans une situation dangereuse pour elle. Le 4° corps était alors dans les défilés de Lasne, le 2° dans ceux de Chapelle-Saint-Lambert, le 1° dans ceux de Genval, et le 3° à Wavre. Il est donc évident que les 2° et 4° corps auraient été culbutés et dispersés. Cette réflexion ne pouvait pas échapper au général expérimenté, et l'aurait engagé à laisser le 2° corps à Chapelle-Saint-Lambert, et à faire occuper Limale et Moustier,

ou'au moins à pousser de fortes reconnaissances au delà de ces deux points! afin d'avoir des nouvelles certaines de la direction qu'avait prise le maréchal Grouchy. Il lui importait surtout de savoir si l'attaque de Wavre, qu'on lui annoncait; n'était pas une fausse attaque; et si-les têtes de colonnes qui se présentalent devant la petite arrière-garde qu'il avait laissée à Limale, n'étaient pas le gros du corps du marechali Grouchy. Au Heu de cela, il donna l'ordre à ses colonnes de continuer leur mouvement, et à Thielemann de défendre Wavre, et d'y arrêter l'ennemi. L'auteur que nous vonons de citer, pour établir le mérite éminent de la détermination de son général en chef, présuppose qu'il connaissait la force du corps de Grouchy, et que le jugeant entier devant Wavre, il calcula avoir le temps de sortir du défilé. En admettant que Blächer ait connu la véritable force qu'avait le maréchal Grouchy, son calcul n'en était pas moins faux, puisque d'après les ordres qu'avait recus le maréchal, l'attaque de Wavre n'aurait pas dû être la véritable. Mais le maréchal Blücher ignorait quelles étaient les troupes qui le suivaient, et ne 's'était pas mis 'en peine d'en prendre une connaissance exacte. Le même auteur nous dit ·lui-même (\*) que jusqu'au 19, on crut que le maréchal Grouchy n'avait que le 3 corps seul,

<sup>· (\*)</sup> Ouvrage cité, page 86.

et le rapport de Wellington nous fait voir qu'il a toujours supposé être attaqué par une armée plus forte que la sienne (\*). Il résulte donc de là que Blücher crut que Thielemann n'était attaqué que par le 3° corps, c'est-à-dire, par douze mille hommes environ. Le danger de cette attaque ne put donc pas lui paraître grand. Le corps de Thielemann était en état d'arrêter le corps français, et il regarda cette circonstance comme une preuve qu'aucunes troupes françaises ne passeraient la Dyle. L'événement seul a pu justifier cette supposition, qui nous fait voir que le Blücher de Waterloo était encore celui de Champ-Aubert et de Vauchamp. Si les ordres expédiés par Napoléon au maréchal Grouchy eussent été exécutés, Blücher aurait porté la peine de sa témérité; le hasard l'a servi, et ce hasard a consolidé la réputation que ses partisans his donnent.

(\*) Voyes les rapports de Welfington et Blücher ( Pièces justificatives, N° XX et N° XXI), et l'ouvrage cité, page 31.

Nous ne pouvons nous dispenser de rapporter deux traits de ce même ouvrage, qui pourront faire voir que nos ennemis ne se piquent pas de plus de bonne foi en inventant des siscours qu'en forgeant des lettres. L'auteur prussien fait dire à Napoléon (page 65): « J'ai « 75,000 hommes, les Anglais en ont 50,000. J'attaquerai l'armée ana glaise, et je la battrai. » Et plus bas (page 67), il lui fait dire, à sept heures du soir « La bataille est gagnée, il faut forcer l'aits droise « des Anglais et les jeter dans les déslés da Wavre. Allons, la garde « en avant. » Napoléon ignorait-il la force de l'armée anglaise et de la sienne? A-t-il pu dire qu'il forcerait la droite des Anglais, lorsqu'il faisait attaquer le centre?

## CHAPITRE II.

Mouvement de l'armée prussienne sur Saint-Lambert, le 18. — Mouvement du maréchal Grouchy, le 18. — Premier combat de Wavre, le 18. — Second combat de Wavre, le 19. — Retraite du maréchal Grouchy sur Namur. — Combat de Namur, le 20. — Observations sur les mouvemens de l'aile droite française.

Nors avons déjà vu que, le 17 au soir, le maréchal Blücher avait réuni son armée autour de Waxre. Les trois corps qui avaient combattu Ligny étaient tellement désorganisés, qu'ils ne présentaient guère plus de quarante mille hommes sous les armes. Les fuyards s'étaient répandus dans toutes les directions, et même jusqu'à Liége. Nos éclaireme de droite en ramenèrent pendant toute la journée du 17. Mais cette journée s'étant passée tranquillement, les détachemens de cavalerie prussienne, envoyés sur les différentes routes, les dirigèrent ou les recueillirent, et le 18, au matin, ces mêmes corps comptaient plus de soixante et dix mille hommes. Le maréchal Grouchy s'était arrêté à Gembloux, ayant poussé une brigade à Walhain et un régiment à Perwez-le-Marché. Le 18, au matin. Blücher mit son armée en mouvement sur deux colonnes. Celle de droite, composée du 1er corps, devait se diriger, par Fromont et Genval, sur Ohain, pour joindre la gauche des Anglais: celle de gauche, composée des 4° et 2° corps, devait se diriger, par Neuf-Cabaret, sur Saint-Lambert, afin de se porter de là sur le flanc droit de l'armée française. Le 3° corps devait rester provisoirement à Wavre, pour défendre ce poste s'il était attaqué: dans le cas contraire, dès que toutes les divisions des 2° et 4º corps auraient défilé, il devait laisser deux bataillons seulement à Wavre, et se diriger sur Saint-Lambert et Couture, où il recevrait de nouveaux ordres. Au point du jour, le 4° corps se mit en mouvement de Dion-le-Mont. Il fut arrêté quelque temps au passage de Wavre, par un incendie, qui l'obligea à défiler par des rues détournées. La pluie et le mauvais état des chemins retarda encom sa marche, en sorte que la tête de: colonne n'arriva que vers onze heures à Saint-Lambert, où le général Bülow l'arrêta pour réunir son corps. Le général Ziethen se mit en mouvement de Bierge un peu plus tard, laissant encore à Limale trois bataillons et un régiment de cavalerie pour garder le passage. Le 2º corps se mit en marche le dernier, tant pour laisser défiler le 4°, que parce qu'il n'était arrivé à Wavre que dans la nuit; la division Brause,

qui n'avait pu rejoindre qu'à six heures du matin, s'arrêta vers Alsemont, pour y prendre quelques heures de repos. Le 3° corps dépassa Wavre, et prit position sur les hauteurs qui dominent la ville, laissant cependant la division Bork à la rive droite de la Dyle.

Cependant le maréchal Grouchy s'était aussi mis de son côté en mouvement, le 18, mais trèslentement. A cinq heures du matin, le général Pajol, avec les divisions Teste et Soult, avait quitté Mazy, pour marcher, par Saint-Denis et Grand-Lez, à Tourines, où il devait attendre de nouveaux ordres. A huit heures seulement, le corps du général Excelmans fut mis en marche et dirigé, par Nil-Saint-Martin, vers la route de Namur à Louvain. Enfin les 3° et 4° corps s'ébranlèrent, entre neuf et dix heures du matin, se dirigeant en une seule colonne, par Walhain, sur Wayre; la division légère de Maurin les éclairait à gauche vers la Dyle. On se demande pourquoi cette espèce de déploiement ou éventail, et cette obstination d'appuyer à droite et dans une direction divergente de celle qu'avait prise Napoléon, avec le reste de l'armée? Le maréchal Grouchy était assuré que les Prussiens s'étaient retirés sur Wavre; il n'avait pu ignorer, à Gembloux même, que Bülow avait pris la même direction. Mais quand bien même il aurait pu craindre que Bülow ne se soit rejeté, sur la route de Louvain à Namur, ce mouvement ne pouvait

se faire qu'au delà de Perwez-le-Marché, où il avait des troupes. Bülow ne pouvait donc arriver sur Fleurus, en supposant qu'il en ait eu le dessein, que le 19. Or, il s'agissait du 18, et ce jour-là, Napoléon allait se trouver engagé avec l'armée anglaise, ou se voir maître de Bruxelles par la retraite de Wellington. C'était donc le jour décisif; et un mouvement de l'ennemi sur Fleurus, le lendemain, ne pouvait être d'aucune conséquence.

Les deux hypothèses que nous venons de présenter, et dont l'une devait nécessairement se réaliser, imposaient au maréchal Grouchy la loi de ne pas disséminer son corps et de se rapprocher du gros de l'armée, pour ne pas sortir de communication avec elle, et pour pouvoir même prendre part à ses manœuvres. Le projet qu'on pouvait le plus raisonnablement supposer au maréchal Blücher, d'après le mouvement qu'il avait fait sur Wavre, était celui de se réunir à l'armée anglaise. C'était principalement pour s'opposer à cette réunion, que le maréchal Grouchy avait été détaché, avec l'aile droite de l'armée. Ce véritable point de vue stratégique de sa mission, n'aurait pas dû lui échapper. Pour la remplir, il lui fallait se rapprocher de la Dyle; s'il voulait absolument se couvrir à droite par un gros corps de cavalerie, et garder ses derrières, il pouvait envoyer le corps du général Excelmans par Nil-Saint-Martin, sur Dion-le-Mont;

et faire garder les défilés du ruisseau de Moustiers, vers Nil-Saint-Martin, par le général Pajok Mais il devait diriger le gros de son corps par Mont-Saint-Guibert, et, en faisant éclairer sa gauche le long de la Dyle, faire occuper les points de Moustiers et de Limale, et jeter des partis vers Maransart et le ruisseau de Lasne. Cette marche. que lui dictaient les règles de la stratégie, l'aurait mis à portée d'avoir à chaque instant des nouvelles du restant de l'armée, de la secourir, ou d'en être secouru. Si Wavre cut été le seul point où il pût passer la Dyle, il est évident qu'il n'y aurait pas eu à balancer : mais il existait d'autres ponts, dont l'occupation lui assurait ce passage, sans avoir à forcer un défilé de front : celui de Limale était le plus rapproché de Wavre. Maître de ce point, il pouvait éclaîrer tous les mouvemens de Blücher. Si ce dernier se mettait en marche pour joindre Wellington, le maréchal Grouchy l'arrêtait à Saint-Lambert: si au contraire il se retirait vers Bruxelles en faisant défendre Wavre par une arrière-garde, le maréchal, en tournant la ville par Rosieren, se failsait ouvrir le passage sans coup férir. Mais toutes ces mesures auraient dû être précédées par une, qui était la plus indispensable de toutes; c'étaît celle de mettre les troupes en mouvement à trois heures du matin, ainsi qu'il l'avait annoncé. Il avait déjà perdu la journée du 17 en d'inutiles lenteurs et dans une funeste indécision: il devait

bien penser que l'armée prussienne ne serait pas restée en place à l'attendre. Il fallait donc se hâter de l'atteindre de nouveau et de la serrer d'aussi près que possible; c'est ainsi qu'on suit et qu'on éclaire les mouvemens de son ennemi. C'est pour cela qu'on lui avait donné trente mille hommes; car sans ce but, une division de cavalerie légère aurait suffi. Lorsque le maréchal Grouchy fut arrivé à Walhain, avec sa colonne, on entendit les premiers coups de canon du Mont-Saint-Jean. Le général Gérard, commandant le 4° corps, ouvrit l'avis de passer la Dyle et de marcher, par la rive gauche, au bruit du canon, afin de se rapprocher de l'armée principale et agir sur la même base d'opérations. Le maréchal Grouchy allégua les instructions qu'il avait reçues, et témoigna craindre que Blücher ne marchât sur Fleurus. Le général Gérard lui représenta que les instructions, qui lui prescrivaient de marcher sur Wavre, étaient du 17, et qu'il avait jugé à propos de ne pas les exécuter, étant incertain des mouvemens de Blücher. Le 18, il était évident que les Prussiens avaient gagné une demi-marche, et qu'ils en profiteraient pour se porter ailleurs, pendant qu'on marcherait sur Wavre; au lieu qu'en marchant droit sur la violente canonnade qui se faisait entendre, on était sûr de trouver à qui parler. Mais le maréchal Grouchy, trompé par un faux rapport; croyait avoir l'armée ennemie en entier devant lui; dans ce moment, il apprit que la tête de l'avant-garde avait rencontré les Prussiens à la Baraque, et il persista dans son dessein de marcher à Wayre.

Vers une heure, le 3° corps, qui était en tête de colonne, arriva devant la Baraque, où étaient encore deux bataillons et deux régimens de cavalerie du corps de Bülow. Après un engagement assez court et une légère canonnade, l'arrière-garde ennemie se retira sur Wayre, et de là rejoignit son corps. Vers trois heures après midi, les 3° et 4° corps débouchèrent des bois, et arrivèrent sur les hauteurs devant Wayre. La division prussienne de Brause était encore à la droite de la Dyle, avec la division Bork. Les dispositions d'attaque furent faites. Le 3° corps prit position sur les hauteurs d'Alsemont; le 4°, plus à gauche; le corps du général Excelmans, que les coups de canon tirés à la Baraque avaient rappelé, revint, par Dion-le-Mont, se placer en arrière et à droite du 3° corps; la division légère du général Maurin (\*) observait les ponts de Limale et Limelette, et se trouvait en présence de l'arrière-garde du corps de Ziethen.

Pendant que le corps du maréchal Grouchy débouchait du bois de Ménil, le général Thielemann, qui avait réuni trois divisions du sien

<sup>(\*)</sup> Le général Maurin avait été blessé le 16, et sa division était commandée par le maréchal-de-camp Vallin:

derrière Wavre, donna ordre à la division Bork de se reployer à la gauche de la Dyle, pour suivre le mouvement qu'il allait commencer. Il était alors environ trois heures, et la division Brause, du 2º corps, qui se mettait en marche pour Saint-Lambert, se trouva peu après engagée avec les premières troupes du corps du général Vandamme. Cette circonstance engagea le général Thielemann à ordonner à la division Bork de soutenir et de couvrir le mouvement de celle de Brause. Il ordonna cependant aussi au général Bork de disposer de trois bataillons pour la défense de Wavre et de Bas-Wavre; de les y envoyer sur-le-champ et d'enjoindre à l'officier qui les commanderait, de s'occuper sans délai de barricader les ponts et de créneler les maisons voisines. Trois bataillons de la division Bork. avec une batterie, furent poussés au-devant de l'avant-garde du corps de Vandamme. Pendant que le combat s'allumait de ce côté, la division Brause traversa Wavre et continua a marche vers Neuf-Cabaret. La division Bork suivit peu après. Le général Thielemann, qui l'avait destinée à tenir la tête de son corps, lui fit continuer son mouvement, à l'exception des trois bataillons qui étaient à Wavre et qui y restèrent. Lui-même se disposait à suivre, avec ses trois autres divisions, lorsque les têtes de colonnes du corps de Grouchy parurent sur les hauteurs de Wavre. Le combat au faubourg était devenu tellement vif, que cette double circonstance fit juger au général Thielemann, que trois bataillons ne suffiraient pas pour défendre le passage. Il se décida en conséquence à déployer son corps, et à attendre le développement de l'attaque, afin de juger des forces qu'il avait devant lui. La 12º division prussienne prit position sur les hauteurs de Bierge, ayant un bataillon au moulin; la 10º prit position entre Bierge et Wavre; la 11º, derrière Wayre; la cavalerie, à cheval sur la chaussée de Bruxelles, vers la Bayette. La ville de Wavre était défendue par deux bataillons de la division Bork : un autre bataillon de la même division était à Bas-Wayre. Derrière ce village, fut établie une batterie de douze. La division Bork. qui s'était déià mise en marche, continua son monyement, mais elle ne dépassa pas Couture. où elle arriva à la nuit clese.

Cependant le maréchal Grouchy se disposa, vers quatre heures, à forcer le passage de la Dyle. Le 3 comps fut chargé de l'attaque de Wavre et Bas-Wavre; le 4° corps, de celle de Bierge, En même temps, il donna l'ordre au général Pajol de quitter Tourines et de se rapprocher; et, par une disposition dont il est difficile de saisir le but, il exdonna au général Excelmans, d'envoyer le 17° régiment de dragons en reconnaissance, par Dion-le-Mont, vers la route de Louvain à Namur. La nature du terrain ne permettait pas de déployer un quart des forces qu'avait le maré-

chal Grouchy; l'infanterie et la cavalerie étaient en colonnes, à l'exception des bataillons employés aux attaques. Aucune tentative n'était faite sur le pont de Limale. Ce fut ce dernier motif qui engagea le général Thielemann à ne pas rappeler la division Bork: il jugea qu'il n'avait devant lui que les troupes qu'il voyait et qu'il évalua à environ huit mille hommes. A cette époque, le corps de Ziethen était déjà vers Genval; celui de Bülow, entre Saint-Lambert et Lasne; celui de Pirch arrivait à Saint-Lambert, excepté la division Brause qui était encore en arrière.

L'attaque de Wavre et de Bierge continuait avec acharnement; la première, surtout, avait eu quelques succès. Nos tirailleurs étaient venus à bout de se rendre mattres du faubourg, malgré la résistance des Prussiens. Le pont fut vivement attaqué, et la barricade même forcée un moment; mais deux nouveaux bataillous de la 12° division, que le général Thiolemann y envoya, la reprirent. Les Prussiens établirent sur les hauteurs de Wayre une batterie de douze et une de six, et la canonnade s'engagea avec vigueur d'un bord à l'autre de la Dyle, tandis qu'une fusillade meurtrière, près du pont, faisait perdre beaucoup de monde des deux côtés. Le pont du moulin de Bierge, où fut envoyé un second bataillon de la 12° division prussienne, fut défendu avec-une égale opiniatreté. Pendant ce temps, le canon du Mont-Saint-Jean continuait à se faire enten-

dre avec la plus grande violence; depuis deux heures, on ne pouvait plus douter que ce ne fût celui d'une bataille opiniâtre. On dit qu'alors le général Excelmans crut devoir représenter au maréchal Grouchy, qu'il était inutile de rester plus long-temps devant Wavre. La canonnade qu'on entendait était d'une violence extrême; en y marchant droit, on pouvait arriver assez tôt pour y prendre part. Le général Gérard insista, dit-on, de nouveau, sur le conseil qu'il avait déjà donné à Walhain; il observa au maréchal Grouchy, que le corps auquel on avait affaire, n'était qu'une arrière-garde, et que, sans perdre du temps et des hommes, il valait mieux tourner la nosition de Wavre, en passant la Dyle plus haut. Mais le maréchal Grouchy était fixé sur l'idée que Blücher avait toute son armée à Wavre, et qu'il profiterait d'un mouvement sur Saint-Lambert pour marcher à Fleurus; il suivit malheureusement un conseil tout opposé, et s'obstina à continuer son attaque. Peu de momens après, le général Gérard fut grièvement blessé, devant le moulin de Bierge.

Le combat se soutint dans cet état, jusqu'après six heures du soir; même nos tirailleurs furent obligés d'abandonner en partie le faubourg de Wavre, qu'une batterie d'obusiers de l'ennemi était parvenue à incendier. Le général Thielemann, que le prolongement du combat inquiétait, en lui faisant voir qu'il avait affaire à un

corps plus fort qu'il ne l'avait cru d'abord. prévint le maréchal Blücher du danger qu'il courait. Celui-ci, déjà engagé devant Planchenoit, lui répéta l'ordre de se défendre comme il pourrait; il vajouta que la décision de la journée était devant lui, et qu'une victoire à Mont-Saint-Jean ferait disparaître la perte de Wavre (\*). Vers sept heures, arriva l'officier d'état-major, expédié du champ de bataille de Mont-Saint-Jean, à une heure après midi (pag. 32), et porteur de l'ordre au maréchal Grouchy de se diriger sur-le-champ vers Saint-Lambert. Immédiatement il fit relever l'attaque de Bierge par le 3° corps, et dirigea le 4° sur Limale. La division Vichery, qui arriva la première, n'eprouva qu'une faible résistance de la part de l'arrière-garde du corps de Ziethen. Elle passa la Dyle avec la division légère de Vallin, et fut suivie peu après, par tout le 4 corps, qui prit position sur les hautours entre Limale et Neuf-Cabaret. Vers huit heures, arriva le général Pajol, qui s'établit près du pont de Limale, avec les divisions Teste et Soult.

Aussitôt que le général Thielemann eut avis de ce passage, il fit prendre la défense de Bierge

<sup>(\*)</sup> Il ne faat pas perdre de vue que Blücher ersyait toujours que le corps de Vandamme était seul devant Wavre, Alors Thielemann était assez fort pour résister, puisqu'il avait encore (après le départ de la division Bork) 27 bataillons et 32 escadrons, c'est-à-dire, vingt mille hommes d'infanterie et quatre mille ciaq cents chevaux.

par trois bataillons de la 10° division, et ordonna à la 12°, et à la cavalerie de réserve, de se porter à Limale. Le colonel Stülpnagel, qui commandait cette division, se mit de suite en mouvement, mais il ne put arriver qu'à la nuit close, en face de la division Vichery, qui tenait la droite du 4° corps. Malgré l'obscurité, il essaya de passer le ravin qui le séparait de nos troupes; mais le 31° régiment prussien, qui ouvrait l'attaque, ayant été culbuté avec assez grande perte, le colonel se vit forcé à la retraite. Il prit position hors de la portée du fusil du 4° corps, avant à sa droite les troupes du corps de Ziethen, qui avaient été à Limale. La cavalerie de réserve prussienne s'arrêta en arrière du bois de Fromont. Le combat cessa, tant sur ce point qu'à Bierge et à Wavre, vers onze heures du soir; mais les patrouilles des deux armées entretinrent, pendant toute la nuit, une fusillade presque continuelle.

Le 19, dès trois heures du matin, la cavalerie prussienne déboucha du bois, et vint remplacer le détachement qui venait de se mettre en marche pour rejoindre le corps de Ziethen. Le général Thielemann ordonna alors à la 12° division d'attaquer nos troupes sur les hauteurs de Limale, et de les rejeter au delà de la Dyle. Deux batteries à cheval s'établirent devant la cavalerie prussienne, et la canonnade s'engagea. Deux battaillons prussiens débouchèrent sur la droite du

4° corps, et tentèrent de passer le ravin : ils furent aisément culbutés, et notre artillerie, ouvrant un feu nourri sur les batteries ennemies, dont cinq pièces furent démontées en peu d'instans, obligea les Prussiens à songer à la retraite. Leur cavalerie et leur artillerie se retirèrent par le bois de Fromont, et vinrent prendre position en arrière; la 12º division suivit ce mouvement rétrograde. Alors le général Thielemann, ayant fait occuper Bierge par quatre bataillons de la 10° division, fit faire un changement de front à la 11°, et la porta un peu en avant, afin qu'elle pût servir de réserve à sa nouvelle ligne. Il venait d'apprendre le résultat de la bataille de Waterloo, et présumant que le maréchal Grouchy se mettrait en retraite, dès que cette nouvelle lui serait parvenue, il se décida à soutenir encore le combat, pour perdre le moins de terrain possible.

Le maréchal Grouchy, de son côté, porta en avant le 4° corps et la division Vallin. La division Teste, qui venait de passer le pont de Limale, marcha sur Bierge; la division légère du général Soult s'avança en reserve; le corps du général Excelmans vint prendre position près du pont de Limale; une partie du corps du général Vandamme passa devant Bierge; le village fut attaqué par la division Teste. Après un combat assez opiniâtre, la brigade Penne emporta, vers neuf heures, le village et les hauteurs; ce brave général y reçut

une blessure mortelle (\*). Les hauteurs de Bierge emportées, le général Vandamme fit passer une de ses divisions au pont du moulin. Le général Thielemann, forcé par ce mouvement de flanc à en faire un rétrograde, se retira dans une seconde position, parallèle à la chaussée de Bruxelles, qu'il avait derrière lui. La 10° division, chassée de Bierge, s'appuya à Wavre, ayant la 12º à sa droite. Le général Thielemann, ayant fait rester deux bataillons de la 11° division en réserve, à la batterie de douze qu'il avait encore derrière Wavre, fit entrer les sept autres en ligne. La cavalerie forma l'aile droite. Cependant, vers neuf heures, le maréchal Grouchy avait appris, par un aide-decamp du général Gressot, les désastres de Waterloo. Il fallait songer à la retraite, mais il fallait avant tout se débarrasser de l'ennemi qu'on avait en tête, et le mettre hors d'état d'inquiéter cette retraite, pendant les premiers momens. Le maréchal se décida donc à poursuivre le combat. Les forces qui se trouvaient en ligne étaient à peu près égales (\*\*), et il y avait encore à la droite

<sup>(\*)</sup> Laissé à Wavre, à la retraite du maréchal Grouchy, il fut transporté à Bruxelles où il mourut, emportant les regrets de ses camarades et des Belges, surtout de ceux qui avaient servi dans le 112e régiment, à la tête duquel il fut fait général.

<sup>(\*\*)</sup> Le général Thielemann avait en ligne, dans cette dernière position, sept bataillons de la 11° division, six de la 10° ct neuf de la 12°, avec toute sa cavalerie. En tout dix-sept mille hommes d'infanterie et quatre mille cinq cents chevaux. Le maréchal Grouchy avait cinq di-

de la Dyle deux divisions du 3° corps; toutes les chances de succès étaient donc en notre faveur.

La division du 3° corps et celle du général Teste étaient déjà sur les hauteurs de Bierge : le 4° corps se déploya à leur droite; la division légère de Soult entra en ligne; celle du général Vallin recut l'ordre de tourner le petit bois de Rosieren, afin de gagner la route de Bruxelles et de déborder la dreite de l'ennemi. Vers dix heures du matin; le combat fut de nouveau engagé sur toute la ligne, et se soutint pendant quelque temps avec un avantage égal. Mais le général Thielemann voyant; vers onze heures, que ses troupes commençaient à plier, et que notre cavalerie légère approchait de la grande route, songea à cesser lé combat. Il mit son artillerie de réserve en mouvement vers Liége, et ordonna d'abandonner Wavre. A midi il était en pleine retraite, et il la continua jusqu'à Saint-Achtenrode, où il prit position pour donner du repos à ses troupes. Le maréchal Grouchy ne le suivit pas au delà de la chaussée. où il resta en position, pour masquer les mouvemens de retraite qu'il allait ordonner. La perte des Prussiens, dans ces deux journées, s'élève à deux mille quatre cent vingt-quatre hommes, d'après leurs propres états. La nôtre fut de plus de douze cents.

visions d'infanterie et quatre de cavalerie, ce qui faisait dix-huit mille hommes d'infanterie et quatre mille chevaux; le reste, de part et d'autre, était dedans et devant Wavro.

· Pendant que le second combat de Wavre se livrait : les armées anglo-batave et prussienne s'avançaient vers la Sambre, et une partie de cette dernière menacait la retraite du maréchal Grouchy. Nous avons déjà vu (page 58) que le maréchal Blücher, aussitôt qu'il vit la bataille de Waterloo gagnée, avait ordonné au général Pirch de se porter avec son corps sur la Dyle, pour dégager Thielemann et envelopper le corps de Grouchy. Le général Pirch, dont la 5° division et la plus grande partie de la cavalerie avaient poussé vers Genappe, se mit en mouvement vers dix heures du soir, avec les 6° et 8° divisions et neuf escadrons de cavalerie. A onze heures, il arriva à Maransart, où il trouva la 7º division, et continua son mouvement pendant la nuit. Imaginant que le maréchal Grouchy, à la nouvelle des événemens du 18, se mettrait immédiatement en retraite, au lieu de marcher sur Moustiers, il se dirigea par Bousseval sur Melioreux, afin de pouvoir gagner Gembloux. Il arriva le 10, à onze heures du matin, à Melioreux, où il se vit obligé de donner du repos et de la nourriture à ses troupes, épuisées par trois fortes marches. Ses reconnaissances lui annoncèrent que le maréchal Grouchy était encore à Wavre, ayant des postes à Mont-Saint-Guibert.

Cependant le maréchal Grouchy, dès qu'il avait vu que l'ennemi se mettait en retraite, avait songé aux moyens de couvrir la sienne en s'assu-

rant des ponts de Namur. Il devait être certain que l'ennemi le préviendrait à Charleroi; il ne lui restait donc d'autre moyen de retraite, que celui de prendre la route de Givet et Mézières, par Namur. Le général Excelmans reçut, un peu après onze heures, l'ordre de se rendre en hâte dans cette place, avec sept régimens de dragons de son corps, les blessés et l'artillerie de réserve. Le général Excelmans fit une telle diligence, que ses premières troupes arrivèrent à Namur, vers les quatre heures du soir. L'infanterie des 3° et 4° corps, et la division Teste, restèrent pendant toute la journée en position devant Wavre, appuyées et éclairées à droite par la division Soult et à gauche par la division Vallin, le 20° régiment de dragons derrière le centre. Vers minuit, le maréchal Grouchy se mit en mouvement, se dirigeant d'abord sur Gembloux. De là il continua sa retraite en deux colonnes: celle de droite, composée du 3º corps, de la division Teste, de la division légère de Soult et du 20° de dragons, prit la route directe de Namur; celle de gauche, composée du 4° corps et de la division légère de Vallin, se dirigea par Temploux, où elle reprit la grande route.

Le général Thielemann, qui avait une avantgarde vers Ottenburg, ayant été prévenu au point du jour de la retraite de nos troupes, se mit en marche à cinq heures du matin avec son corps, pour la suivre. Il prit la route de Gembloux, se

faisant précéder par toute sa cavalerie. Le général Pirch, de son côté, prévenu également par ses reconnaissances, que le maréchal Grouchy se retirait par Gembloux sur Namur, se mit aussi en mouvement à cinq heures du matin. Il se dirigea sur Sombref, poussant, en avant de lui, une avant-garde composée de trois bataillons de la division Kraft et des 3°, 5° et 11° régimens de hussards. La cavalerie de Thielemann arriva à Gembloux, lorsque le régiment de hussards de dernière arrière-garde en partait; mais il n'y eut point d'engagement jusqu'à environ une liene de Namur, à la hauteur de Risne. L'arrière-garde de la colonne de droite, composée de deux bataillons du ... régiment, des 1er et 4e de hussards, du 20° de dragons et d'une demibatterie, y était en position en deçà du ravin (\*). La cavalerie ennemie se déploya aussitôt et s'engagea avec la nôtre. Une charge du 12º de hussards prussiens, mit un moment du désordre dans notre infanterie, et nous perdîmes deux canons: mais nos carrés arrêtèrent l'ennemi et lui firent éprouver une assez grande perte. Une charge du 20° de dragons, commandé par le colonel Bricqueville, mit le désordre dans la cavalerie prussienne, reprit les deux pièces et nous rendit maîtres d'un obusier ennemi. Le général

<sup>(\*)</sup> D'après les rapports prussiens, ils ont pris nos hussards pour des cuirassiers, qu'ils ont dispersés à l'ordinaire. Voyez Plotho, Campagne de 1815, page 88.

Clary, à la tête du 1° de hussards, maltraita fort le 8° de hulans prussiens et lui fit un bon nombre de prisonniers. Enfin la cavalerie de Thielemann, malmenée par la nôtre dans plusieurs charges, se désista de l'attaque, et notre arrière-garde continua sa retraite. Dans le même temps, l'arrière-garde de notre colonne de gauche se trouvait engagée, en deçà de Temploux, avec l'avant-garde du corps de Pirch. Elle soutint le combat, pas à pas, jusqu'à la hauteur de Flavinne.

Tout le corps du maréchal Grouchy étant réuni, se déploya sur la crête des hauteurs qui couvrent Namur, et commença sa retraite au travers de la ville. Toute la route, jusqu'à Dinant, étant un long défilé le long de la Meuse. où il est impossible de marcher sur plus d'une colonne, il était d'une nécessité absolue de défendre Namur, jusqu'à ce que la tête, au moins, de la colonne cût atteint les hauteurs de Bouvigne et de Dinant. On n'avait aucun moyen de détruire le pont de pierre de la Sambre; il fallait donc se décider à défendre les murs. La division Teste en fut chargée, mais on ne lui laissa point d'artillerie (\*), qui lui aurait été plus embarrassante qu'utile dans les défilés qu'elle avait à traverser en quittant la place. Le 4° corps se mit

<sup>(\*)</sup> Que devient la mitraille dont les Prussiens prétendent que leurs troupes, par trop de zèle, ont eu tant à souffrir?

de suite en mouvement, le 3° et la cavalerie suivirent; après le départ des troupes, devait se faire l'évacuation des bagages et des blessés. C'est ici le lieu de porter aux habitans de Namur le tribut d'éloges, que mérite leur conduite généreuse et fraternelle envers nos troupes; les soins qu'ils prirent des blessés, et le zèle cordial avec lequel ils s'empressèrent de fournir tous les secours et les transports nécessaires, ne peuvent être oubliés par des Français.

Pendant que nos troupes se retiraient de Namur, le corps de Pirch s'était déployé en entier devant la place, et s'était engagé avec nos troupes. Il fit commencer l'attaque par la division Kraft, qui peu après fut appuyée par la division Brause. Voyant que nos troupes rentraient successivement dans Namur, et que bientôt elles lui eurent abandonné le champ de bataille, son ardeur redoubla et il voulut essayer d'emporter la place d'assaut; en même temps il voulut tenter le passage de la Sambre vers Flavinne. Ni l'un ni l'au-, tre ne réussit; la rivière était trop profonde, et la division Teste tint ferme. Le combat dura jusqu'à huit heures du soir; alors, tout étant évacué, et. les hauteurs de Dinant et de Bouvigne occupées par nos troupes, le général Teste quitta Namur, sans perte qu'un petit nombre de tués et de blessés. Le 2° corps prussien perdit devant Namur mille six cent quarante-six hommes, dont soixante officiers, d'après ses propres rapports. Le général

Pirch détacha le lieutenant-colonel Sohr, avec deux bataillons, les 3° et 5° régimens de hussards et une batterie, pour suivre la division Teste. L'officier prussien avait l'ordre de reconnaître simplement la position du corps du maréchal Grouchy, et de rejoindre l'armée prussienne par Florennes et Walcourt.

Nous croyons devoir ajouter quelques considérations, à ce que nous avons déjà dit sur la conduite stratégique du maréchal Grouchy; mais ce ne sera qu'une récapitulation des faits et des réflexions que ces faits peuvent produire. Ce résumé est nécessaire, pour fixer l'opinion sur les véritables causes des désastres de Waterloo. Personne parmi nous ne songera certainement à élever des soupçons sur le zèle ardent et sur la loyauté avec laquelle le maréchal Grouchy servait sa patrie à cette époque. Mais il ne peut être révoqué en doute, que l'armée prussienne n'ait échappé le 18 au maréchal Grouchy (\*), et que le manque de coopération de notre aile droite, n'ait été la principale et même la seule cause de la perte de la bataille; l'opinion est d'accord avec les faits sur ces deux points. Voyons donc s'il est possible de déterminer, si, et jusqu'à quel degré le ma-

<sup>(\*)</sup> On voit, par la lettre que nous avons déjà rapportée (Pièces justificatives, N° XVII), que le maréchal Grouchy ne s'était pas fait éclairer par la gauche, et n'avait pas eu connaissance de la colonne prussienne qui était passée par Gentines, c'est-à-dire, des corps de Ziethen et de Pirch.

réchal Grouchy peut être accusé d'avoir contribué, par sa conduite stratégique, à amener ces deux circonstances fatales.

Nous avons déjà vu que le 17 au matin, lorsque Napoléon se mit en mouvement vers les Quatre-Bras, il avait ordonné au maréchal Grouchy de suivre les Prussiens, avec les troupes de l'aile droite. On assure que le maréchal avait l'ordre de ne pas dépasser Gembloux. Nous accorderons volontiers cette restriction, qui nous paraît même avoir dû exister dans le premier ordre. En effet, Napoléon ayant appris que les Anglais étaient encore aux Quatre-Bras, jugea, puisque le maréchal Ney ne les avait pas attaqués, que Wellington pouvait avoir l'intention d'y livrer une bataille. L'armée anglo-batave réunie était assez forte pour hasarder le sort des armes (\*). Dans cette situation probable, l'occupation de Gembloux réunissait un double avantage: d'abord, l'aile droite était assez éloignée pour pouvoir tenir les Prussiens hors de portée du champ de bataille, et ne l'était pas trop, pour pouvoir y détacher des troupes, en cas qu'elles fussent nécessaires; en second lieu, Gembloux étant sur la communication directe de Namur à Bruxelles, c'était de là, bien mieux que de tout autre point, qu'on pouvait reconnaître la véritable direction de retraite

<sup>(\*)</sup> Elle comptait quatre-vingt-dix mille hommes d'infanterie et seize mille chevaux.

des Prussiens. Mais en admettant que le maréchal Grouchy ait d'abord reçu l'ordre de ne pas dépasser Gembloux, la circonstance même qu'il ne recut pas celui qui lui fut adressé plus tard, de se diriger sur Wavre, cette circonstance, disje, ne nous paraît pas le justifier stratégiquement d'avoir arrêté son mouvement le 17. Un maréchal n'est plus dans la classe des officiers subalternes, dont tous les mouvemens sont réglés par des ordres écrits; ceux qu'il reçoit sont toujours accompagnés d'instructions explicatives et de la latitude d'action que comporte et qu'exige même l'importance de son commandement. Il n'est d'ailleurs pas croyable que Napoléon; en se séparant du maréchal Grouchy, ne lui ait pas fait connaître ce qu'il attendait de l'aile droite, et ce qu'il entendait faire lui-même: la supposition qu'il ait voulu abandonner le résultat qu'il attendait des opérations de l'aile droite, au hasard de l'arrivée d'un officier d'ordonnance, ne peut pas être admise; il est donc bien évident que le maréchal Grouchy n'a jamais pu être privé du droit d'interpréter la lettre de ses ordres, en suivant l'intention qui les avait dictés; sans ce droit, son commandement aurait été illusoire.

D'après ces données, voici à notre avis l'interprétation dont étaient susceptibles les ordres que l'empereur Napoléon avait donnés au commandant de son aile droite. L'armée prussienne n'avait que deux directions de retraite à prendre : celle de Namur, pour rester sur sa première ligne d'opérations, et celle de Wavre, pour rentrer dans la ligne d'opérations de Wellington, soit à Louvain, soit à Bruxelles même. Dans le premier cas, l'ordre de s'arrêter à Gembloux devenait impératif; car il n'était pas possible que l'aile droite s'avançat seule dans la direction de Liége, tandis que le restant de l'armée marchait à Bruxelles. Mais dans le second cas, cet ordre ne pouvait plus être que conditionnel, et devait recevoir son interprétation de la situation même où allaient se trouver les deux armées. Les Anglais n'avaient pas tenu aux Quatre-Bras, et il n'y avait par conséquent pas eu de combat; le maréchal Grouchy le savait, avant de quitter Sombref. Il était donc évident que Napoléon, avec le gros de son armée, marchait, par Genappe, dans la direction de Bruxelles, et par conséquent s'éloignait. Dès lors il était nécessaire de serrer de près l'armée prussienne, afin de pouvoir suivre tous ses mouvemens, et pouvoir en rendre compte, pour ainsi dire d'heure en heure, à soi-même et au général en chef. Le maréchal Grouchy savait, depuis neuf heures du matin, que le corps de Bülow était à Gembloux. Le général Pajol, qui était à Saint-Denis, tournait déjà la gauche de ce corps; il aurait donc fallu se porter sur lui en deux colonnes, l'une directement, et l'autre par la route romaine. La défaite du corps de Bülow, tourné par les deux ailes, était immanquable, et sa déroute aurait empêché la réorganisation du reste de l'armée prussienne. Mais enfin, puisque cela n'avait pas été fait, cette première faute pouvait encore être réparée. Les 3° et 4° corps arrivèrent à Gembloux vers quatre heures après midi; là le maréchal Grouchy apprit d'une manière certaine que Blücher' s'était retiré sur Wavre. Les domestiques mêmes de son hôte (M. Delrue), que les Prussiens avaient pris pour guides, vinrent rendre compte de la direction qu'ils avaient prise.

Tout devait donc indiquer au maréchal Grouchy, que l'armée prussienne manœuvrait pour joindre la ligne d'opérations des Anglais, et que ces deux armées rentreraient en communication à Wayre. Alors il devait nécessairement arriver de deux choses l'une, ou que Wellington voudrait défendre les débouchés de la forêt de Soignes, ou qu'il se retirerait sur Bruxelles. Dans le premier cas, il était urgent de se trouver le plus tôt possible à la même hauteur que le gros de l'armée française, afin de rentrer en communication avec elle et de surveiller de près tous les mouvemens que Blücher pourrait faire. par sa droite. La supposition que ce dernier voudrait appuyer l'armée anglo-batave, par une diversion, était dans l'ordre des choses trèsprobables. Dans le cas où le duc de Wellington se retirerait sur Bruxelles, il était évident que le maréchal Blücher ne resterait pas à Wavre. Alors encore, plusieurs raisons se réunissaient

pour engager le maréchal Grouchy à se rendre le plus tôt possible sur la Dyle, et s'assurer du passage de cette rivière. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces différens motifs, qui nous conduirait à l'examen des mouvemens par lesquels il était possible que Napoléon se portât sur Bruxelles; nous nous contenterons de dire qu'il n'était pas possible que l'aile droite pensât à rester à Gembloux, pendant que les autres corps de l'armée marcheraient peut-être sur Hall.

Le maréchal Grouchy paraît avoir craint un mouvement du corps de Bülow sur sa droite. Une réflexion bien simple pouvait dissiper cette crainte. Il était indubitable que le général Bülow avait une parfaite connaissance du résultat de la bataille de Ligny, même en supposant que le maréchal Blücher ne l'en eût pas prévenu, puisqu'il s'était rencontré à Gembloux avec le corps de Thielemann. Il n'était donc pas probable qu'il voulût hasarder seul une attaque, lorsqu'il devait croire et qu'il croyait en effet avoir toute l'armée française devant lui. Il n'était pas non plus dans l'ordre des choses probables, que Blücher pût ordonner une diversion pareille. D'abord, il ignorait et il devait encore ignorer que l'empereur Napoléon se fût dirigé sur Genappe, avec le gros de l'armée française; ensuite, son armée ayant été battue (\*), et ayant trois

<sup>(\*)</sup> L'auteur prussien, que nous avons déjà cité, dit que le maréchal

corps à peu près désorganisés, on ne pouvait guère supposer au maréchal Blücher assez peu de jugement, pour vouloir encore sacrifier le seul corps qu'il eût complet et en bon ordre. Il était au contraire certain, que le général Bülow devait avoir reçu l'ordre de se replier sur le point de réunion de l'armée. Le maréchal Grouchy devait donc le faire suivre et éclairer jusque vers Tourines, par un fort détachement. Quant au reste de son corps, il devait le porter le soir même du 17 en avant de Gembloux. De cette manière, le maréchal Blücher se voyant suivi de près, aurait dû croire qu'il avait devant lui un corps considérable. Obligé de manœuvrer pour en connaître la force, il n'aurait certainement pas hasardé son mouvement du 18. Le maréchal Grouchy devait penser que Napoléon se serait avancé au moins jusqu'à Genappe; alors la position qu'il lui convenait de prendre était en avant de Walhain, sur les bords du ruisseau de Moustiers, occupant les défilés de Saint-Martin et de Mont-Saint-Guibert, et avant de la cavalerie sur la Dyle. Une probabilité plus grande

Grouchy ne pouvait pas regarder l'armée prussienne comme battue, bien que son intérêt fût de le faire croire à ses troupes. (C. de W. Campagne des armées anglo-batave et prussienue, en 1815, page 64.) Il est assez piquant qu'on dise qu'une armée enfoncée et obligée à une retraite précipitée de nuit, après avoir laissé le quart de son monde sur le champ de bataille, n'est pas battue. On ne sait quel nom donner à une assertion pareille.

que l'opinion à laquelle il s'était fixé, lui rendait l'occupation de Mont-Saint-Guibert importante; c'est que, si l'ennemi avait le projet de faire une pointe sur Fleurus, au lieu de faire le grand tour par Perwez-le-Marché et Saint-Denis, il s'y porterait tout droit par Mont-Saint-Guibert et Melioreux, afin de couper le maréchal Grouchy du reste de l'armée et de Charleroi.

Enfin le 18 arriva, et trouva encore notre aile droite à Gembloux. Le maréchal Grouchy savait alors que l'armée prussienne était à Wavre. Elle avait donc gagné une marche sur lui, et elle n'était qu'à trois lieues de l'armée anglaise. La première idée qui devait alors frapper le maréchal Grouchy, était que le maréchal Blücher profiteraft de cette avance pour faire un mouvement par sa droite, et consommer ainsi une réunion que toutes les manœuvres de l'armée française avaient tendu jusqu'alors à empêcher. Il était encore possible de réparer les fautes de la veille, par un mouvement rapide, mais il n'y avait plus d'autre moyen. En mettant l'aile droite en mouvement à trois heures du matin, elle pouvait arriver à neuf heures devant Wavre. A cette heure, le mouvement de flanc de l'armée prussienne, s'il avait été commencé, ne pouvait pas être achevé, et il se trouvait arrêté par la crainte qu'aurait conçue Bhücher de compromettre ses troupes. La direction de la marche de l'aile droite était également indiquée, par le but que

devait se proposer le maréchal Grouchy. Ce but était d'observer les Prussiens d'aussi près que possible, et de les empêcher de faire une diversion, en les menaçant d'inquiéter leur mouvement. Pour le remplir, il fallait se porter en même temps sur Limale et sur Wavre; car si l'armée prussienne, ou même son arrière-garde seule, tenait ce dernier point, on ne pouvait l'empêcher de s'approcher des Anglais que par Limale, ou peut-être même par Moustiers. Il est inconcevable que malgré ces réflexions, qui devaient se présenter si naturellement, le maréchal Grouchy se soit fixé dans la crainte chimérique d'un mouvement de l'ennemi sur sa droite. et ait encore perdu six heures à attendre une confirmation qu'il ne pouvait pas recevoir. Il savait cependant que Napoléon devait croire qu'il s'était mis en mouvement au point du jour; il l'avait annoncé. Il pouvait se faire que Napoléon, comptant sur l'heure où l'aile droite pouvait arriver sur la Dyle, eût dirigé le système de la bataille dans cette hypothèse. Le moindre inconvénient de ce retard devait être de détruire tous les résultats avantageux d'une affaire décisive, en renversant les combinaisons qui avaient dû les assurer. Ne pouvait-il pas arriver que ces combinaisons fussent conçues de manière à ce qu'en échouant elles pussent entraîner des désastres? On ne nous accusera pas d'avoir jugé d'après l'événement, car nous sommes partis de

la supposition qu'un seul des ordres expédiés au maréchal Grouchy lui était parvenu.

· Lorsqu'enfin le maréchal se mit en mouvement, on vit encore dans la direction qu'il donna à ses colonnes, une suite de cette crainte pour sa droite, qu'un génie ennemi de la France paraissait s'être plu à lui inspirer. Il jette presque touté sa cavalerie vers Tourines et la route de Liége; il dirige son infanterie par Walhain. la route la plus éloignée de la Dyle qu'il pût prendre (\*). Tous ces mouvemens étaient du temps perdu. Nous avons déjà dit que la diversion que les Prussiens auraient pu faire sur Fleurus, si un pareil projet pouvait entrer dans la tête du maréchal Blücher, aurait passé par Mont-Saint-Guibert et Melioreux. Nous avons fait voir qu'un mouvement en dehors de notre extrême droite, ne pouvait conduire l'ennemi à Fleurus que le 19, et aurait été sans effet; puisque, par toutes les raisons possibles, le 18 devait être le jour décisif, soit par le gain d'une bataille, soit par la prise de Bruxelles. C'était donc à cette décision qu'il fallait marcher, et le plus rapidement possible.

<sup>(\*)</sup> Le maréchal Grouchy, pour se justifier d'avoir pris cette direction, cité les expressions de la lettre que nous avons déjà rapportée (Pièces justificatives, N° KIX). Il suffit de la lire avec attention, pour se convainere que c'est le mouvement sur Wavre que Napoléon approuve, et non pas la direction de Sart-à-Walhain, dont il ne pouvait plus s'occuper, puisqu'il ne pouvait plus la changer.

En route, la colonne de droite entendit le canon du Mont-Saint-Jean, dont la progression rapidement croissante annonçait que c'était celui d'une bataille générale. C'était un appel qui ne pouvait pas laisser le maréchal Grouchy en doute sur ce qu'il devait faire. Le commandant du 4° corps lui donna le conseil de se diriger immédiatement vers le champ de bataille. Ce conseil était sans doute le meilleur, car il aurait eu pour conséquence la destruction de l'armée anglaise : il n'y avait aucun danger à le suivre, puisque tout intérêt local ou momentané devait céder à l'intérêt majeur de remporter une victoire décisive sur le point oû nos forces principales étaient employées. Un avantage momentané des Prussiens sur un détachement de notre aile droite, aurait été bientôt réparé; c'est ce que le maréchal Blücher a conçu en sens inverse. Le maréchal Grouchy opposa ses instructions aux représentations du général Gérard, et plus tard encore à l'insistance de ce dernier et aux instances du général Excelmans. Mais il pouvait facilement les remplir sans aller donner du nez contre un défilé, où il était évident qu'une force bien inférieure à la sienne lui ferait perdre un temps précieux; il ne pouvait pas espérer de retenir l'armée prussienne, en attaquant ce point seul, puisqu'un corps seul pouvait l'y arrêter. Le véritable moyen de remplir le but de ses instructions était de pousser une avant-garde sur Wavre, de rappeler sur-le-champ les généraux Excelmans

et Pajol, qu'il avait si imprudemment éloignés. et de diriger, de la Baraque, le restant de ses forces sur les ponts de Limale et de Limelette. En attaquant trois passages à la fois, il était sûr d'en forcer un au moins, si les Prussiens n'avaient qu'une arrière-garde à Wayre, ou d'empêcher Blücher de quitter sa position, s'il y était encore resté. Dans le premier cas, en s'emparant du pont de Limale ou de celui de Limelette, il tournait les hauteurs de Wavre, et ce passage tombait entre ses mains sans coup férir. Par l'événement, il aurait attaqué le 2º corps prussien dans les défilés de Saint-Lambert, vers les cinq heures du soir: il le détruisait, sans aucun doute, dans une position aussi dangereuse; et vers six heures il pouvait être maître de Saint-Lambert et de Lasne. Un seul de ses corps, en paraissant sur ce point, nous assurait la victoire.

Quelle est l'influence qui a pu décider le maréchal Grouchy à fermer l'oreille aux conseils salutaires qu'il avait reçus? La voix commune en accuse le commandant du 3° corps; cette opinion a passé jusque chez nos ennemis, et on a été jusqu'à y faire entrer des vues de jalousie contre le commandant de l'aile droite. Nous aimons à croire, pour l'honneur de tous deux, qu'il n'en est rien, et nous désirons que des preuves positives viennent appuyer notre opinion. Le maréchal Grouchy paraît s'être effrayé d'une responsabilité dont il s'est exagéré les conséquences. Cette responsabilité. qui ne pouvait avoir pour objet que nos communications avec la Sambre, portait sur des circonstances qui n'existaient plus dès que, d'une part, Blücher était à Wavre, et de l'autre, Napoléon en présence de Wellington. Cependant il semble que c'est là le motif qui l'a obligé à s'en tenir à la lettre de ses instructions, et à ne se laisser détourner de l'attaque directe de Wavre par aucune considération. Nous ne soutiendrons pas avec l'auteur des Considérations sur l'Art de la Guerre, que dès qu'un corps est attaqué, les corps voisins doivent tout quitter pour voler à son secours. L'application d'un principe pareil, qu'il est assez étonnant de trouver en règle générale dans un ouvrage qui doit donner des leçons de stratégie, serait bien souvent dangereuse. Mais nous croyons pouvoir dire, avec le général Berton, qu'on ne trace point à un corps d'armée des feuilles de route, comme aux détachemens qui marchent par étape : la marche dépend alors des événemens et des circonstances; le général doit savoir les distinguer et les saisir. Nous y ajouterons encore qu'une mission de confiance, telle que l'avait reçue le maréchal Grouchy, entraîne avec elle une latitude d'action qui exclut l'idée d'une obéissance littérale. Cette dernière peut être bonne pour un officier qui est en ligne sous les yeux de son chef; mais un officier général détaché, en s'y soumettant, détruit l'effet de sa mission; car elle devient nulle en effet, et souvent nuisible, s'il n'a pas bien conçu les dispositions du général en chef, et si, en combinant ces dispositions avec les circonstances de chaque moment, il ne sait pas en déduire les modifications ou les interprétations qu'il doit donner aux ordres qu'il a reçus.

Au reste, nous le répétons encore, loin de nous la pensée de vouloir offenser un de nos anciens chefs; mais la vérité historique, en portant son flambeau sur les causes et les conséquences des désastres de Waterloo, nous impose la loi de ne passer sous silence aucun fait, ni aucune des réflexions que nous avons cru pouvoir servir à les présenter sous leur point de vue véritable, et à asseoir le jugement du lecteur : c'est à lui à prononcer.

## CHAPITRE III.

Conséquences militaires de la bataille de Waterloo. — Ressources de la France. — Moyens des coalisés. — Conséquences politiques. — Situation de la France depuis le 20 mars. — Retour de Napoléon à Paris, et son effet. — Les deux chambres se déclarent en permanence. — Message de Napoléon. — Nomination d'une commission de salut public. — Délibération de cette commission, et ses conséquences. — Abdication de Napoléon. — Nomination d'un gouvernement provisoire. — Réflexions sur les actes du 22 juin.

LES conséquences militaires de la bataille de Waterloo n'étaient rien, ou au moins bien peu de chose; ses conséquences politiques furent terribles, et elles pouvaient être encore bien plus désastreuses qu'elles ne le furent. Ceux de nos lecteurs qui ont parcouru toutes les phases de la guerre que nous avions soutenue jusqu'alors pour le maintien de notre indépendance; ceux qui ont vu réparer, par le patriotisme des Français, des revers bien plus signalés, des désastres bien plus grands; ceux, en un mot, qui ont connu la situation de leur patrie en 1793, en 1795 et en 1799; ceux-là nous accorderont facilement la première

moitié de notre proposition. Nous aimons à croire que ce sera la majorité. Les autres croiront peutêtre y voir un paradoxe; c'est ce que nous allons examiner.

Nous avions perdu trente-sept mille hommes et deux cents canons; l'ennemi en avait perdu près de cinquante-quatre mille (\*): tel était le résultat des événemens qui s'étaient passés dans le nord, du 15 au 20 juin. Nous avions donc sacrifié un cinquième de la totalité de nos armées disponibles, et la coalition, seulement un dixhuitième. Mais était-ce sous ce point de vue qu'il rous convenait de considérer la situation défensive de la France? Avait-on jamais pu croire qu'une seule bataille, gagnée ou perdue, dût amener d'un seul coup la fin de la guerre? En un mot, les destinées de la France devaient-elles reposer en entier sur l'armée du nord? Nous avons vu dans l'introduction et dans le chapitre 1°, quelles étaient les ressources qui avaient été préparées pour une guerre défensive. Sur plus de cent vingt mille hommes, existans dans les dépôts des différens régimens (\*\*), près de quarante

## (\*) Voyes Pièces justificatives, Nº XXII.

| (**) | Troupes | existantes | dans | les | dépôts | au | 15 juin. |
|------|---------|------------|------|-----|--------|----|----------|
|------|---------|------------|------|-----|--------|----|----------|

A reporter. . . 110,000

mille étaient armés, équipés, et prêts à marcher. L'armée du Rhin était disponible, et pouvait rejoindre Paris par la rive gauche de la Seine. Les régimens de marine étaient organisés; on pouvait tirer deux cents bataillons d'élite de vingt-deux départemens, des 14°, 15°, 18°, 21° et 22° divisions militaires; ceux des sept départemens de la 1° division étaient sous la main. Nous allons établir le calcul de la masse des moyens qui nous restaient encore à opposer à l'ennemi, en restant dans le système défensif.

La ligne des frontières étant abandonnée, les places fortes, depuis Huningue jusqu'à Dunkerque, se trouvaient couvertes ou gardées par les bataillons mobiles des 2°, 3°, 4°, 5° et 16° divisions, au nombre de cent quarante-six. L'armée des Alpes et le corps des Vosges, se réunissant à Lyon, y conduisaient dix-huit mille hommes de troupes de ligne, et les cinquante-huit bataillons mobiles des 6° et 7° divisions; ceux de la 19°, au nombre de quarante, auraient porté l'armée de défense

| Report 110,000 hommes. |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Garde impériale {      |  |  |  |  |  |  |  |
| cavalerie              |  |  |  |  |  |  |  |
| Тотаг 122,000          |  |  |  |  |  |  |  |
| Non compris,           |  |  |  |  |  |  |  |
| Artillerie             |  |  |  |  |  |  |  |
| Génie                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Train et équipages     |  |  |  |  |  |  |  |
| Total CÉMÉRAL          |  |  |  |  |  |  |  |

de ce point stratégique, à plus de quatre-vingt mille hommes, dans les premiers jours de juillet. C'en était assez pour paralyser l'armée du général Frimont et la plus grande partie de celle du prince Schwarzenberg. Nous ne parlons pas de l'armée du Var et des corps de Toulouse et Bordeaux, qui comprenaient, outre environ douze mille hommes de ligne, les bataillons mobiles des 8°, 9°, 10° et 11° divisions: il aurait été possible d'en disposer plus tard. L'armée de la Vendée elle-même, qui comptait près de quinze mille combattans, aurait pu être dans le commencement de juillet sous les murs de Paris; nous avons vu que la perte de la bataille de Waterloo n'a pas empêché les Vendéens de se soumettre.

Cependant il restait encore quarante mille hommes des troupes qui avaient combattu à Waterloo; le maréchal Grouchy en ramenait vingthuit mille; les dépôts seuls de la garde pouvaient fournir six mille hommes. Nous avions perdu des canons, mais la plus grande partie des chevaux du train avaient été sauvés, et nous pouvions encore atteler deux cents bouches à feu, qu'il était aisé de tirer des parcs de Vincennes et de París. L'armée du Rhin, en lui donnant télégraphiquement l'ordre de se mettre en mouvement le 22 juin, pouvait arriver le 6 juillet à Paris, pour peu qu'elle voulût hâter sa marche (\*). Pour ne

<sup>(\*)</sup> En faisant 18,000 toises par jour, ce que nos armées ont fait bien souvent.

pas nous écarter de la probabilité, nous ne nous appuierons que sur des faits, dans le tableau que nous allons donner des forces qu'il était possible de réunir autour de Paris et dans cette capitale, le 6 juillet. Il n'était pas probable que l'ennemi y arrivât même à cette époque, ainsi que nous le verrons plus bas.

| Les troupes qui farent réuntes à Laon et Soissons, |         |         |
|----------------------------------------------------|---------|---------|
| , de l'armée du nord; s'élevaient à                | 65,000  | hommes. |
| Les dépôts ont fourni (*)                          | 35,000  |         |
| · L'armée du Rhin                                  |         |         |
| Garde nationale de Paris, en en comptant la        |         |         |
| moitié seulement pour un service actif:            | 15,000  |         |
| Federés                                            |         | -       |
|                                                    | 148,000 |         |
| Dans le courant de Juillet, on pouvait y ajouter   |         |         |
| - au moins deux cents bataillons mobiles de garde  |         |         |
| nationale (**)                                     | 150,000 |         |
| Vingt régimens de marine                           |         | ,       |
| Total                                              | 328,000 | -       |

Comme il aurait été possible, et même plus utile, d'armer les bataillons mobiles avec les fusils de la garde nationale sédentaire, la réunion de cette force imposante ne pouvait éprouver aucun obstacle.

<sup>(\*)</sup> Le prince d'Eckmühl avait, devant Paris, cent mille hommes de ligne, dont vingt-cinq mille chevaux.

<sup>(\*\*)</sup> Nous ne comptons pas, dans cette levée, la garde nationale des 12e, 13e et 20e divisions militaires, paralysée par le mouvement de la Vendée.

Voyons actuellement quelles sont les forces dont la coalition aurait pu disposer. Nous en prendrons également l'état dans les données que nous fourniront les faits dont nous rendrons compte successivement. D'abord il ne faut pas perdre de vue que Lyon devait être occupé par l'armée des Alpes, le corps des Vosges, et la garde nationale des départemens environnans; nous avons vu que la force destinée à défendre ce point stratégique, pouvait s'élever à quatre-vingt mille hommes. Mais l'armée des Alpes et le corps des Vosges, isolés, privés du concours d'une grande partie des gardes nationales qui auraient pu se réunir à Lyon, ont suffi pour occuper l'armée du général Frimont et le corps de Colloredo (de l'armée du prince de Schwarzenberg ). On peut donc bien raisonnablement supposer que le duc d'Albuféra et le général Lecourbe les auraient tenus en échec, puisqu'ils ne formaient que quatre-vingt-cinq mille hommes environ. L'armée de Naples ne pouvait franchir les Alpes que vers la fin de juillet. Les corps des archiducs Jean et Ferdinand d'Este n'étaient pas réunis, et il fallut que celui du général Hohenzollern restât devant les places du Rhin. Les Russes furent obligés de laisser le corps de Langeron sur la Moselle. Les Prussiens laissèrent celui de Pirch sur la Meuse (\*), et les Anglais

<sup>(\*)</sup> La garde, et les 5° et 6° corps prussiens étaient encore loin du Rhin. Les 1° et 2° corps russes, sur la Vistule.

celui du prince d'Orange en Flandre. Voici donc l'état des troupes que les coalisés auraient pu conduire devant Paris.

| Autrichiens (3° et 4° corps.) | 342,000       |
|-------------------------------|---------------|
| Russes                        | •             |
| Anglais (Idem)                |               |
| Prussiens (ils y arrivèrent)  | 60 000 hommer |

Encore faut-il calculer que ces forces ne pouvaient pas être arrivées devant. Paris avant le 25 juillet, les Russes et les Autrichiens n'ayant passé le Rhin que le 24 juin. On objectera peut-être que les Anglais et les Prussiens arrivèrent devant la capitale le 20 juin. Mais cette objection ne peut avoir de valeur, que pour ceux qui ignorent que Blücher et Wellington devaient attendre que les autres armées coalisées fussent arrivées à la Meuse. avant de continuer leur mouvement; qu'ils se sont en effet arrêtés les 21, 22 et 23 juin, et qu'ils ne se sont remis en marche le 25, et avec autant de célérité, que parce qu'on leur avait fait connaître les événemens du 22, et qu'on les avait appelés à achever la révolution qui venait de s'opérer. C'est ce que la suite développera.

On voit donc que, sous le rapport militaire, le danger n'était pas à beaucoup près aussi grand qu'on a voulu le dépeindre et qu'on est venu à bout de le faire croire. Des circonstances presque inexplicables se sont réunies pour paralyser l'é-

nergie de la nation, plus encore par les illusions que par la crainte. La France se trouva tout à coup divisée en deux partis: l'un, guidé par une imprudente confiance dans des déclarations diplomatiques, espérait trop; l'autre croyait tout perdu et pensait devoir se soumettre à un avenir qui n'offrait encore ni espoir ni garantie. En présence de tous deux étaient les agens de la coalition, qui nourrissaient les espérances d'un côté, grossissaient les craintes de l'autre, et travaillaient ainsi dans le but d'ouvrir la France à l'invasion, dont elle espérait profiter dans ses intérêts seuls. Que les peuples, ployés au joug de gouvernemens despotiques, puissent croire les destinées des nations attachées à celles d'un individu, il n'y a rien d'étonnant: cette manière de voir est dans l'essence de leur éducation politique: mais que les Français. au bout d'une lutte de vingt-six ans, aient cru que la perte d'une bataille et la chute d'un homme devaient entraîner la ruine de leur patrie! voilà ce qui reste encore à expliquer. Peut-être que les développemens qui suivront, dans le cours de cet ouvrage, pourront fournir des données pour la solution de ce problème.

Si la situation militaire de la France était bien loin d'être désespérée, sa situation politique envers la coalition n'était pas plus dangereuse. L'une dépendait de l'autre, et il est inutile de faire entrer en ligne de compte des déclarations dont la valeur intrinsèque aurait été déterminée par nous,

si nous l'avions voulu. Nous avons déjà développé dans l'introduction; quelles étaîent les véritables vues de la coalition en attaquant la France. La bataille de Waterloo n'avait rien pu y changer. puisque Napoléon régnait encore après. Ni l'abdication, ni même la déposition de Napoléon, ne devait rien y changer, puisque la puissance de la France, à laquelle seule en voulaient les coalisés, lui aurait survécu comme elle l'avait précédée. Lorsque, dans la ratification du traité du 25 mars. les coalisés écarterent solennellement les intérêts de la maison de Bourbon, qui auraient pu légitimer leur agression, et la rendre conséquente aux principes qu'ils avaient si hautement proclamés; lors, dis-je, qu'ils écartèrent ces intérêts. ils déchirèrent l'article 8, et déterminèrent le sens que l'on devait attacher à l'article 1er. La combinaison des expressions de cet article, avec celles de la déclaration de l'Angleterre, réduisait le but de la guerre à ses plus simples termes. Elle était dirigée contre la puissance de la France, contre les citovens qui avaient servi leur patrie depuis le commencement de la Révolution, et surtout contre l'armée, dont la destruction a été le but constant de la coalition. Le danger politique n'avait donc pas commencé pour nous après la perte de la bataille de Waterloo; il était né dès la signature du traité du 25 mars, ou peut-être douze jours plus tôt. Dès que ce premier acte d'hostilité avait été consommé, la force seule devait décider

d'une question que les déceptions de la diplomatie avaient enveloppée d'un nuage. Il n'était pas bien difficile de le percer, ce nuage, en prenant pour guide l'intérêt, ce mobile unique des gouvernemens bien plus encore que des hommes. On aurait alors vu que si, je ne dis pas après Waterloo, mais même le 1ex avril, un autre homme que Napoléon eût été mis à la tête du gouvernement, les armées coalisées n'en auraient pas moins continué la guerre. Les prétextes n'auraient pas manqué. Le préambule du traité du 20 novembre prouve assez qu'ils auraient alors voulu combattre l'esprit de la Révolution, on demander des garanties contre l'ambition qu'aurait pu déployer un des chefs de la France, dans les siècles futurs.

Ce qui rendit la bataille de Waterloo si désastreuse pour nous, fut notre situation politique intérieure. Nous avons déjà vu qu'au 20 mars, un élément, pour ainsi dire hétérogène, était venu se lancer au milieu de ceux qui s'accumulaient pour hâter une explosion politique, et leur avait donné une direction inattendue. La cause de la liberté constitutionnelle, qui ne pouvait trouver ni appui ni garantie dans une dictature établie par la force des circonstances, risquait d'être encore une fois compromise. Cependant l'indépendance nationale était menacée, et pour la défendre, il fallait que la cause constitutionnelle triomphât. D'un autre côté, la gloire dont

avait brillé l'empire français, et qu'un nuage avait pu obscurçir, mais non effacer, semblait être un gage de confiance en faveur du gouvernement de fait, dont la France ne pouvait plus séparer ses destinées. Le voile qui avait couvert les causes des malheurs de 1814 était levé, pour la grande majorité des Français; ces causes, purement politiques, ne suffisaient pas pour diminuer aux yeux de la multitude la confiance qu'inspiraient les trophées accumulés par le même homme, aux soins duquel allait être confiée la désense de la France ; jamais la gloire militaire de Napoléon n'avait brillé d'un plus bel éclat que pendant la campagne de 1814. Ces deux sentimens opposés. quoique bien loin d'être incompatibles, furent la cause première de l'état d'incertitude, et presque même d'anxiété, qui s'empara de tous les patriotes éclairés, et qui, un peu plus tard, abattit les âmes les moins fortement trempées. Ils expliquent en même temps la nature du problème que Napoléon avait à résoudre : justifier la confiance d'un côté, en défendant l'indépendance che la France; la mériter de l'autre, en faisant franchement disparaître toutes les traces du gouvernement impérial passé, et donnant à la nation des garanties constitutionnelles inattaquables. Telles étaient les conditions auxquelles seules il pouvait espérer de conserver le trône sur lequel il venait se rasseoir.

. Son acte additionnel contenait en lui un triple

défaut. D'abord, en portant sur une hypothèse qui n'existait pas, en prenant pour base un pacte qui avait été déchiré, il mettait la nation en contradiction avec elle-même, et l'entraînait dans un cercle vicieux, dans une véritable pétition de principes. En second lieu il était imparfait, et les limites mal tracées entre cet acte nouveau et d'anciens actes réprouvés par l'opinion publique, lui donnaient une couleur provisoire, peu propre à inspirer la confiance. Enfin c'était une concession, et cette forme, toujours offensante pour un pacte qui ne tire sa validité et ses garanties que du consentement mutuel, tranchait trop despotiquement pour ne pas augmenter les inquiétudes intérieures. Cependant il fallait, pour sauver la France de l'anarchie, que le gouvernement se constituât. L'acte additionnel, malgré tous ses vices, présentait une base constitutionnelle assez large, pour y établir successivement toutes les garanties conservatrices des droits de la nation. La situation critique où se trouvait la France, et le danger imminent dont èlle était menacée, nécessitaient de grands efforts de toute espèce. La création et le développement des moyens de défense ne pouvaient point souffrir de retard. Il fallait donc promptement se décider. ou à laisser le gouvernement se prévaloir de la dictature, qu'on lui confirmait en refusant l'acte additionnel, pour les créer lui-même; ou le réduire à des mesures constitutionnelles, en l'obligeant à réunir promptement une législature. Le choix n'était pas douteux. Pour garantir l'indépendance au dehors et sauver la liberté au dedans, il fallait que le gouvernement reçût de la législature le titre dont il pourrait se prévaloir, pour prendre les mesures qui importaient au salut de l'état. Ces mesures ne pouvaient recevoir un caractère national, que par la sanction du corps législatif: il était par conséquent nécessaire que les représentans de la France, défenseurs-nés des droits nationaux, fussent réunis pour maintenir le gouvernement dans les limites de la constitution, en fixant la nature et les bornes des moyens d'exécution qu'ils mettaient à sa disposition.

L'acte additionnel fut donc accepté, et l'opinion publique ne tarda pas à se prononcer, dans le choix des députés que se nommèrent tous les départemens. Bien peu se montrèrent indignes du mandat, aussi honorable que difficile, qu'ils avaient reçu. Un bien plus petit nombre encore d'ennemis de la patrie s'y glissèrent à la faveur du masque de 93 (\*).

Dès ses premières relations avec le gouvernement, et dans son adresse à l'empereur Napoléon, la chambre des représentans avait montré qu'elle

<sup>(\*)</sup> Nous mettrons dans cette classe l'auteur de l'odicuse motion, tendante à faire mettre hors de la loi les parens des individus qui s'étaient soulevés dans l'ouest, et à détruire leurs maisons: motion qui fut repoussée avec indignation.

n'entendait pas être un instrument passif. Sa marche et son but furent bientôt décidés. Saisissant l'aveu fait par le gouvernement lui-même. de la nécessité de réviser les constitutions de l'empire, et de les coordonner dans un seul acte constitutionnel, elle avait annoncé, dans son adresse même, la résolution de ne pas attendre que le gouvernement prit l'initiative sur un point qui était aussi important. En effet, il résultait du mélange contradictoire des dispositions de l'acte additionnel et des anciens sénatus-consultes, qu'il n'y avait point de pacte fondamental assuré. Pour éviter les désastres de l'anarchie, il n'y avait eu d'autre voie de salut, que celle de se réunir au gouvernement établi de fait. Mais il fallait sortir le plus tôt possible de l'état douteux d'une constitution provisoire, par cela même qu'elle était imparfaite. Cette vérité fut sentie par la majorité de la chambre des représentans, et la détermination de travailler au nouvel acte constitutionnel fut prise, pour ainsi dire, au bruit du canon qui annonçait la victoire de Ligny (\*).

Telle était la situation de l'esprit public en France, lorsque la bataille de Waterloo fut livrée. Après avoir vainement essayé de rallier quelques parties de l'armée à Genappe, Napoléon avait continué sa route sur Charleroi, où il arriva le 19, à cinq heures du matin. Il donna, en passant par

<sup>(\*)</sup> Séance de la chambre des représentans, du 20 juin.

cette ville, l'ordre aux équipages de ponts et de vivres qui se trouvaient à la droite de la Sambre, d'en partir sur-le-champ, pour se rendre à Laon, par Philippeville et Avesnes. Mais, soit que la malveillance fût déjà prête à augmenter nos désastres. soit que les chefs et les subalternes eussent pris l'épouvante, ces équipages ne furent pas attelés, et les chevaux seuls se sauvèrent. Arrivé à Philippeville, vers dix heures du matin, Napoléon expédia l'ordre au maréchal Grouchy de se retirer par Rethel sur Laon; il fit avertir les commandans des places de la Meuse de se mettre en état de défense; il donna ordre au maréchal Soult de rallier le quartier-général et les troupes qui arriveraient, et de les conduire à Laon; il fit expédier aux généraux Rapp, Lecourbe et Lamarque, celui de se rendre à Paris avec leurs armées (\*). Ces dispositions faites, il partit lui-même pour Laon. En route, dans une halte près Rocroy, le général Labédoyère ouvrit l'avis que l'empereur se rendît sans délai à Paris, et descendît au sein de la représentation nationale; qu'il avouât franchement ses malheurs, et que, comme Philippe-Auguste, il offrit de mourir en soldat, et de remettre la couronne au plus digne. Cet avis fut combattu par les

<sup>(\*)</sup> Le général C..., aide-de-camp de Napoléon, envoyé en mission près de l'armée du Rhin, arriva le 26 juin à Metz. Si c'est lui dont parle le général Gourgaud, il a voyagé assez lontement. Au reste, il s'est borné à s'ensermer à Metz: son opinion était que tout était perdu.

autres personnes présentes. Il fallait surtout, dit l'une d'elles, éviter l'impression défavorable que ferait l'abandon de l'armée. Arrivé à Laon, Napoléon y fut rejoint par trois mille hommes de la garde, le maréchal Soult et quelques généraux, et il se décida à rester et à attendre le maréchal Grouchy. Cette détermination fut vivement combattue par presque tous les généraux, qui lui dirent que Grouchy était perdu, et qu'il fallait aller à Paris pour éviter une révolution. Napoléon résista d'abord, et finit par céder, en s'écriant néanmoins: « Je suis persuadé que vous me faites « faire une sottise; ma vraie place est ici. »

De Laon, Napoléon se rendit à Paris, où il arriva le 21 à onze heures du matin, et descendit à l'Élysée. Après quelques momens de repos, avant réuni les ministres, il s'occupa avec eux de l'état des affaires. L'opinion du général Labédovère avait fait impression sur lui : une idée généreuse n'avait jamais manqué de l'émouvoir. Il annonça donc l'intention de réunir les deux chambres en séance impériale; de leur peindre les malheurs de l'armée; de leur demander les moyens de sauver la France, et ensuite de repartir. Le duc de Vicence le détourna de ce projet, en lui annonçant que la chambre des députés ne le soutiendrait pas : ses deux frères Lucien et Joseph achevèrent de l'en dissuader, et l'engagèrent à laisser agir les ministres. Peu après, le conseil fut assemblé. Napoléon, décidé par les discours de ses frères, y annonça qu'il fallait que la France se levât en masse, et qu'il fût revêtu d'une dictature temporaire; qu'il pouvait la prendre, mais qu'il serait plus national que les chambres la lui conférassent. Cette déclaration frappa les ministres de stupeur, et ils n'ouvrirent aucun avis, que sur une nouvelle interpellation de Napoléon. L'avis du général Carnot fut, qu'il fallait déclarer la patrie en danger, appeler les fédérés et les gardes nationales, défendre d'abord Paris, et puis se retirer derrière la Loire. Les ducs de Vicence et d'Otrante ne voulaient pas qu'on quittât Paris, en aucun cas. Regnault de Saint-Jean-d'Angely annonça que les députés paraissaient vouloir exiger l'abdication. Aucun ne se prononçait sur la dictature : Lucien, espérant un nouveau 18 brumaire, y revint, et déclara qu'il fallait que l'empereur la prît malgré les chambres. Pour en venir enfin à un résultat et obtenir une délibération, Napoléon reprit la question par l'exposé des ressources qui restaient encore à la France.... Peu après, la délibération fut interrompue par le message des représentans, dont nous parlerons plus bas. Napoléon en fut irrité et témoigna le regret de ne pas avoir dissous la chambre, avant son départ. Il ajouta, selon l'intention qu'il avait déjà énoncée en 1814, dans ses instructions au duc de Vicence : « J'abdiquerai s'il le faut. » Fouché ne laissa pas tomber ces mots. Cependant, pour gagner du temps, on envoya le général Carnot aux pairs, et Regnault aux représentans, pour faire une communication.

Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer combien il a été malheureux pour lui, qu'entraîné par des conseils imprudens et par une aveugle fatalité, Napoléon n'ait pas suivi les avis qui pouvaient seuls le sauver. Écarté d'abord de Laon, où il devait rester avant tout, il perd son temps en d'inutiles délibérations, lorsqu'il était si urgent de tirer la France de l'état d'anxiété où allait la jeter un désastre inattendu. L'opinion qu'avait émise le ministre de l'intérieur, que partageait Napoléon, et à laquelle deux autres ministres, qui ont ouvert les portes de Paris, s'opposèrent si mal à propos, celle de transporter le siége du gouvernement et les chambres au delà de la Loire, était la meilleure. Il fallait placer l'un et l'autre dans un lieu où leur action et leur influence ne pussent pas être paralysées par un blocus, qui leur aurait ôté toute communication avec les départemens. Paris cessant, pendant le moment du danger, d'être le centre politique de la France, pouvait être défendu avec plus de succès, par un double motif: premièrement parce que, ne contenant plus dans ses murs les organes de la vie constitutionnelle de l'empire français, sa défense rentrait dans les principes de celle de tout autre point stratégique, et pouvait être appuyée du dehors;

secondement, parce que les coalisés, n'ayant plus le même intérêt politique à en être maîtres, et ne pouvant pas laisser derrière eux un point aussi important, l'attaque de Paris et son occupation leur était également nuisible, sous le rapport de l'affaiblissement de leurs forces. S'il était urgent pour Napoléon d'adopter la mesure que nous venons d'indiquer, il ne l'était pas moins que, sans perdre de temps en de vaines délibérations, il réunit les deux chambres en comité général, et s'y rendît avec ses ministres. C'était dans la réunion des trois pouvoirs constitutionnels qu'il convenait, plus que partout ailleurs, de délibérer sur la situation de la France et sur les movens de la sauver de l'invasion, dont elle était menacée par les coalisés. Un des motifs qui décidèrent Napoléon à se rendre à Paris, fut celui, dit-on, de prévenir la commotion politique, que la nouvelle du désastre pouvait occasioner, et préparer les esprits à la grande crise dans laquelle la France allait se trouver. Nous aimons à croire que ce motif est le principal qui ait pu l'engager à quitter son armée, sans chercher lui-même à la rallier. Mais alors rien n'aurait dû le retenir de se rendre en personne et sans délai au sein des chambres. C'était bien certainement aussi en habit de voyage qu'il aurait dû s'y rendre; car, après avoir concerté avec les chambres les mesures qui étaient nécessaires, après avoir même

sanctionné, séance tenante, les actes législatifs qui auraient résulté de la délibération, il fallait sans retard retourner au point de ralliement de son armée. Le moment présent ne pouvait pas être celui de penser à une étiquette ridicule; dans un danger aussi imminent, une délibération in pleno aurait été aussi énergique qu'efficace. Les circonstances qui avaient précédé et suivi le retour de Napoléon, l'agitation de l'opinion publique qu'il ne pouvait pas méconnaître, tout lui indiquait que ce n'était qu'en justifiant la confiance des Français, qu'il pouvait espérer de consolider son trône. Il venait d'éprouver un grand revers, et ce revers, qui compromettait l'indépendance de la nation, ne pouvait être réparé que par un grand élan national. Comment espérer de produire cet élan unanime, sans aller au-devant par la confiance et la franchise? La France ne pouvait-elle donc lui demander aucun compte des sacrifices qui déjà avaient été faits? C'est en le rendant lui-même, ce compte, c'est en remettant avec confiance la conservation de son trône à la loyauté des représentans de la nation, tandis qu'il emploierait les movens que la France lui confierait au maintien de son indépendance; c'est alors, dis-je, qu'il aurait pu trouver des moyens de salut. Mais la méfiance divisait déjà le corps législatif et le chef du gouvernement; cette méfiance, soigneusement alimentée, amena une révolution soudaine, dont la conséquence pensa être funeste à la France.

Cependant la nouvelle des désastres de l'armée était arrivée à Paris, deux heures avant le retour de Napoléon. La fermentation avait, dès ce moment, commencé à agiter en sens divers le petit nombre de personnes, qui, les premières, apprirent cette nouvelle. L'arrivée de Napoléon, la convocation soudaine du conseil des ministres; tous ces présages d'un événement important accréditèrent les bruits sourds qu'on faisait circuler, et répandirent l'anxiété dans toutes les classes de citoyens.

11

۴

)U

l

ΝĎ

tal

étri

OID

sale

ise.

nder

t ét

pte

rra

itan

is b

ner

50ll

A midi, personne, dans Paris, n'ignorait plus ce retour. Les deux chambres s'assemblerent; les représentans à midi un quart, les pairs à une heure et demie. La séance des représentans présenta, dès son ouverture, l'image de l'inquiétude qui agitait tous ses membres. A cette inquiétude, assez naturelle, s'en joignit une autre non moins grande, sur les dispositions du chef de l'état, et les mesures qu'il mettait en délibération dans son conseil. On insinuait que l'intention de Napoléon était de dissoudre la chambre et de remplacer par une dictature la monarchie constitutionnelle, qu'il avait annoncé vouloir conserver. Cette opinion, répandue avec adresse, et qu'adoptèrent un grand nombre de membres de la chambre des représentans, décida les mesures de cette seance et fixa les destinées de Napoléon. Ce projet a-t-il réellement existé dans les premiers momens de son retour? Nous avoyons franchement que tous les documens, que nous avons pu consulter jusqu'à présent, ont encore laissé à nos yeux la question indécise. Elle nous paraît plutôt fondée sur une présomption dont on ne peut cependant pas nier la très-grande probabilité, surtout d'après l'opinion émise par le frère de Napoléon.

La chambre des représentans, dans son adresse. avait été dirigée à déclarer son indépendance, et quelques-unes des expressions de cette déclaration, avaient dû blesser un souverain, qui n'était peut-être pas tout-à-fait revenu des erremens de l'empire. La chambre des représentans, en rappelant à Napoléon qu'il avait déposé son pouvoir extraordinaire, et qu'il avait déclaré luimême, que le soin de coordonner les constitutions éparses, était une des occupations les plus importantes de la législature, lui annonçait que son intention était de se charger de ce travail. "Aucun projet ambitieux, disait-elle, n'entre « dans la pensée du peuple français; la volonté « même du prince victorieux serait impuissante. « pour entraîner la nation hors des limites de sa « propre défense. » Enfin elle énonçait positivement que, pour concourir de tout son pouvoir anx mesures de défense, elle devait connaître les besoins et les ressources de l'état. Napoléon vit un contraste frappant entre cette adresse et les

expressions dont il avait été l'objet, depuis son retour en France. Il le sentit, et une réserve chagrine régna dans sa réponse. Il consentit à ce que la chambre méditat sur les constitutions; mais il désapprouvait les discussions publiques qui tendraient à diminuer, même indirectement, la confiance qu'on devait avoir dans celle qui existait. Il ne lui accordait positivement que le droit de discuter les mesures législatives intérieures et les lois organiques, dépendantes de l'acte additionnel. Enfin, une des phrases de sa réponse, à laquelle l'événement a donné une expression prophétique, portait l'empreinte de son opinion sur ce qu'il voyait se préparer. « N'imitons pas, « disait-il, l'exemple du Bas-Empire, qui, pressé « de tous côtés par les barbares, se rendit la risée « de la postérité, en s'occupant de discussions « abstraites, au moment où le belier brisait les « portes de la ville. »

L'effet de l'adresse et de la réponse, fut de donner à la chambre des représentans de la méfiance sur les dispositions constitutionnelles de l'empereur. D'un autre côté, Napoléon paraissait avoir aperçu dans la chambre le désir de le priver peu à peu de l'autorité, en la limitant successivement, et en lui imposant une constitution. Il est difficile que les leçons du pouvoir s'oublient tout-à-fait; il est impossible que celui qui en est en possession, consente volontairement à le limiter, au delà du degré où cesse sa

convenance. Un grand homme devrait cependant se mettre au-dessus de cette faiblesse. Le besoin de ménager l'opinion publique, dont les représentans de la nation étaient les interprètes fidèles, et l'espérance de ressaisir l'autorité absolue, sur les ailes de la victoire, obligèrent d'abord Napoléon à se calmer. Un revers aussi grand qu'inattendu renversa ses espérances; et le sacrifice d'une partie de son autorité, auquel il aurait peut-être consenti, si la guerre ne s'était pas rallumée, lui sembla insupportable, dès qu'il devait paraître arraché à l'infortune. Il voulait sauver la France, mais il voulait seul disposer des moyens, et seul en recueillir le mérite. Sans approuver cette manière de voir, qui ne pouvait amener que des résultats funestes, ne peuton pas dire qu'il serait encore excusable d'avoir eu l'idée de soutenir, par son génie seul, une lutte dont il était le prétexte apparent (\*)? Son dessein était de lever une forte conscription, de mobiliser la garde nationale, par une espèce de levée en masse, et de transférer les chambres à Tours. D'après les dispositions de la chambre des représentans, et l'indépendance dans laquelle elle paraissait vouloir se maintenir, il

<sup>(\*)</sup> La politique libératrice de l'Europe a en des prétextes apparens, qu'elle publiait dans des manifestes; des prétextes non apparens, consignés dans des traités secrets, et des projets, que les chefs gardaient par devers eux.

n'est pas étonnant qu'il n'ait craint une résistance, dont le résultat aurait été de lui ôter la disposition arbitraire de ces moyens. Il n'était alors pas extraordinaire qu'il ait pu concevoir l'idée de dissoudre cette chambre, par une mesure qui pouvait être constitutionnelle dans un autre moment, mais qui, dans les circonstances présentes, déchirait l'acte additionnel,

Dans la fermentation où se trouvait la ville de Paris, le 21 juin, il ne faut pas s'étonner si les bruits les plus exagérés et les plus sinistres circulèrent, dans la capitale. La réserve silencieuse où se tenaient les chambres et le gouvernement, ne pouvait que les accroître encore. Aussi entendait-on répéter de toutes parts que toute l'armée était détruite; que le corps du maréchal Grouchy même n'existait plus; que onze cent mille soldats de la coalition étaient déjà aux portes de Paris; que toute résistance était inutile, et que chacun n'avait plus à penser qu'à son salut particulier. A quoi bon se sacrifier, disait-on, pour un homme qui forme les projets les plus menaçans, qui veut dissoudre les chambres et s'armer d'une dictature sanglante? Si l'on en doit croire M. Beauchamp, l'alarme qui se répandit sur la dissolution des chambres, partit du cabinet du duc d'Otrante; ses émissaires cherchèrent à effrayer les citoyens, en leur représentant les excès qui pouvaient naître d'une telle entreprise, par l'énergie du chef et la docilité de ses instrumens pris parmi la soldatesque et la populace. « Dans cet affreux boulever-« sement, livré à la dévastation d'un furieux et « à la fureur de l'étranger, tout périrait, l'indé-« pendance nationale et les intérêts de la révolu-« tion (\*). »

Quoi qu'il en soit, dès le commencement de la séance du 21 juin, M. de Lafayette monta à la tribune de la chambre des représentans. Dans un très-court exorde, il exposa à ses collègues · la nécessité de se rallier à l'ancien étendard national, celui de 89 et de la liberté, dans un moment où des bruits sinistres, et malheureusement fondés, venaient se joindre au sentiment du danger de la patrié. Il proposa une résolution en cinq articles, portant en substance, que l'indépendance nationale était menacée; que la chambre se déclarait en permanence, et que toute tentative pour la dissoudre, était un crime de haute trahison; que l'armée de ligne et la garde nationale avaient bien mérité de la patrie; qu'on aviserait aux moyens d'armer la garde nationale de Paris; enfin, que les ministres seraient mandés. Sans qu'il fût besoin que M. de Lafayette s'expliquât plus au long sur la nature des bruits sinistres qu'il avait annoncés, il fut compris par tous les représentans. Sa proposition, écoutée dans le silence et avec la plus grande attention,

<sup>(\*)</sup> Page 356.

fut accueillie à l'unanimité. Les trois premiers articles furent adoptés sur-le-champ; le quatrième fut considéré comme étant encore prématuré, et écarté (\*); le cinquième fut adopté comme étant une mesure que les circonstances rendaient urgente (\*\*). L'idée que la chambre était menacée d'être dissoute, était partagée par la presque totalité des membres, et même un d'eux s'en servit comme d'un motif qui commandait d'adopter sans délai les mesures proposées: aucun de ses collègues ne le contredit. La chambre décida en outre que sa déclaration. telle qu'elle l'avait adoptée, serait communiquée par un message à la chambre des pairs, et au gouvernement, imprimée et affichée à Paris et dans les départemens.

Peu d'instans après, le ministre d'état Regnault de Saint-Jean-d'Angely se présenta à la chambre des représentans, et fit lecture d'un message qui, en annonçant le retour de l'empereur à Paris, afin de conférer avec les ministres, et de concerter avec les chambres les mesures législatives nécessaires, donnait un récit très-abrégé de la bataille de Waterloo (\*\*\*). M. Regnault de Saint-Jean-d'Angely, observant l'impression

<sup>(\*)</sup> L'événement a cependant bien prouvé que cette mesure était aussi urgente que les autres. Une autre organisation de la garde nationale aurait amené des chances bien plus favorables.

<sup>(\*\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, Nº XXIII.

<sup>(\*\*\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, Nº XXIV.

défavorable qu'avait produite son récit, proposa alors de lire un supplément au Moniteur du 21, qui contenait un plus grand détail. Mais la chambre, qui venait de prendre la détermination de mander les ministres, ne voulut plus s'en écarter. Particulièrement occupée de sa sûreté personnelle, elle décida de former une commission d'administration, pour l'organisation de la garde nationale destinée à la protéger : les membres en furent nommés sur-le-champ; ce furent MM. Gamon, le général Beckers, Lefebvre, Penières et Labbey de Pompières. Après quelques discussions sur la réception des ministres, la chambre décida que son président leur adresserait une invitation; mais ayant recu dans le même moment, de l'archi-chancelier et du duc de Bassano, l'accusé de réception de son message à l'empereur, elle suspendit sa séance.

Pendant que M. Regnault portait à la chambre des représentans le message dont nous venons de rendre compte, le ministre de l'intérieur en communiqua un pareil à la chambre des pairs; il y ajouta que la chambre recevrait, à quatre heures, un nouveau message de l'empereur. Peu après, arriva la résolution prise par la chambre des représentans; celle des pairs l'adopta, après une courte discussion.

Tel fut l'acte qu'on a qualifié d'insurrection, en ajoutant que M. de Lafayette paraissait se placer à la tête d'un parti, dont on ignorait les

véritables intentions. Ce peu de mots contient de grandes erreurs et de grandes vérités. D'abord il est vrai que le parti à la tête duquel se trouva placé, par hasard, M. de Lafayette, avait des intentions que peu de gens pouvaient pénétrer, et de ce nombre n'était pas celui par qui il fit faire la levée de boucliers, qui amena les résultats suivans. Mais en revanche, le mot d'insurrection n'est pas ici à sa place. On avait fort adroitement mis en avant les grands intérêts nationaux, et c'était en leur nom qu'on avait provoqué les mesures qui furent adoptées. C'était dans cette ligne qu'il fallait chercher l'intention de tout ce qu'il y avait d'honnêtes patriotes et d'hommes loyaux dans la chambre. En y répondant, on ne pouvait ni se tromper, ni se laisser tromper. Les devoirs du souverain et du corps législatif étaient tracés par la crise dangereuse dans laquelle se trouvait la France. Dans un moment pareil, lorsque l'union de tous les pouvoirs constitutionnels et l'accord de toutes les volontés étaient indispensables pour le salut de l'état; lorsque cette union seule pouvait produire les efforts nécessaires pour défendre notre indépendance menacée; alors, dis-je, tout élément de discorde était non-seulement dangereux, mais compromettait même le salut public. Toute tentative pour diviser les pouvoirs qui devaient être réunis, ou pour annuler un d'entre eux, était incontestablement criminelle, puisque son résultat devait

être de plonger la France dans l'anarchie, ou de la livrer sans défense à ses ennemis. Cette vérité devait être sentie par Napoléon tout aussi bien que par les députés de la France, et servir surtout de guide unique à tous. Si Napoléon avait réellement eu l'intention d'ajourner ou de dissoudre les chambres, il fallait qu'il revînt sans délai de cette erreur; il en était encore temps. Si au contraire ce projet n'avait pas existé, il n'y avait rien de perdu. La permanence des chambres, déclarée par elles-mêmes, n'était dans le fait qu'une mesure de salut public, dont elles avaient pris l'initiative. Le gouvernement, obligé de pousser à outrance la guerre nationale, pour forcer la coalition à respecter l'indépendance de la nation, avait lui-même besoin de cette permanence. Non-seulement elle avait l'avantage d'empêcher tout retard dans les mesures législatives et exécutives, que requérait le salut public; mais la nation, en voyant ses représentans inébranlables à leur poste, occupés sans relâche, de concert avec le pouvoir exécutif, à veiller au salut public, aurait elle-même redoublé de zèle et d'énergie.

Le parti le plus convenable que pût prendre Napoléon dans cette circonstance, était de se rendre sur-le-champ dans le sein des chambres réunies in pleno. Là il aurait pu leur dire, que pour répondre à leur zèle patriotique, il avait cru devoir transporter au milieu d'elles la délibération qui avait déjà été commencée dans son conseil, et

réunir ainsi les trois pouvoirs constitutionnels dans une circonstance aussi imposante, etc. Mais déjà Napoléon était assailli de conseils opposés entre eux. Les uns, dictés par un dévouement aveugle à sa personne, ou par le désir du rétablissement de son autorité absolue, tendaient à le porter à des mesures extrêmes. Il y répugnait, parce qu'il était trop éclairé pour ne pas voir que leur résultat aurait été une révolution sanglante, la guerre civile, une chute plus terrible, et la ruine de la France. D'autres individus, agrandissant à ses yeux le danger où le plaçait l'attitude de la chambre des représentans, lui conseillaient de résigner le pouvoir. L'opinion publique, disaient-ils, était prononcée contre lui et le regardait comme le seul obstacle à la paix; les notes des agens de la police venaient à l'appui de ces assertions. La même main qui portait dans l'âme de Napoléon le doute sur toutes les mesures qu'on proposait, et la crainte envers la chambre des représentans, qu'on lui dépeignait comme acharnée à sa perte; cette même main, dis-je, agissait en sens opposé dans cette chambre. Nous ne l'indiquerons pas; la suite des événemens la dévoilera suffisamment. Chaque moment de délai était ajouté à la méfiance réciproque et à l'aigreur. L'attitude des représentans, qui n'avait été que défensive, devint hostile; et la situation de l'empereur Napoléon, qui aurait pu être aussi imposante qu'honorable, devint désespérée. Une détermination

vigoureuse, qui n'avait eu pour but que de se prémunir contre le despotisme, fut regardée par lui comme une conjuration contre sa personne, et cette erreur, soigneusement alimentée, le perdit. Il ne manquait, pour porter le mal à l'extrême, qu'une demi-mesure ou une fausse démarche; l'une et l'autre eurent lieu, et dès ce moment il n'y eut plus de remède. Le sentiment qui dicta cette démarche fatale est tout entier dans les expressions suivantes: On ne jugea plus qu'il fût convenable que l'empereur se transportât au milieu des députés de la nation, puisqu'ils s'étaient déclarés en insurrection.

Cependant la chambre des représentans avait repris sa séance à trois heures et un quart. Aucune communication n'avait encore été faite par les ministres, et l'agitation commença à se répandre dans l'assemblée. A quatre heures et un quart un second message fut adressé aux ministres de l'intérieur, de la guerre, de la police et des relations extérieures. Le bruit qui s'était répandu, que la dissolution des chambres était décidée dans le conseil de l'empereur, prenait de la consistance par ce retard même. Quelques membres, initiés dans le secret de ces menées, firent alors des propositions tendantes à mettre la chambre en état de résister à la force. Un d'eux proposa de changer le commandant en second de la garde nationale; cette proposition fut écartée d'une manière honorable pour le général Durosnel. Une autre proposition, tendante à ordonner aux chefs de légions de tenir chacun un bataillon prêt à protéger les représentans de la nation et la ville de Paris, aurait été adoptée, s'il n'eût été rendu compte à la chambre que déjà un bataillon faisait le service de la salle. Enfin, vers cinq heures, les ministres annoncèrent leur prochaine arrivée, et peu d'instans après ils vinrent en effet, accompagnés du prince Lucien, commissaire extraordinaire de l'empereur.

L'insistance de la chambre des représentans avait vaincu la résistance de Napoléon, à permettre que les ministres se rendissent à une sommation qui annulait à ses yeux le pouvoir du souverain. Mais pour sauver les apparences et pallier une condescendance qu'il prévoyait devoir être dangereuse, il résolut de les charger d'un message impérial, qui éludait l'effet de la sommation. Mécontent de la tiédeur avec laquelle les ministres avaient accueilli le projet de dictature, il mit à leur tête son frère Lucien.

Sur la demande du prince Lucien, la chambre se forma en comité secret. Alors on lut un message de l'empereur, qui donnait un récit détaillé de la bataille de Waterloo, dans lequel ni les pertes que nous avions faites, ni leurs conséquences n'étaient dissimulées. Napoléon recommandait aux chambres l'union et la concorde, et annonçait la nomination des ducs de Vicence et d'Otrante et du comte Carnot, en qualité de commissaires pour traiter avec les coalisés. Le si-

lence de l'étonnement succéda à la lecture de ce message, dont la conclusion développait une série de conséquences dont on ne pouvait pas mesurer l'étendue. Bientôt les interprétations, demandées par l'anxiété et l'impatience, et fournies par la crainte d'un côté et par l'astuce de l'autre, vinrent achever l'ouvrage. Puisque Napoléon ne proposait aucune mesure de défense, et que l'unique moyen de salut, qu'il présentait aux chambres, était la négociation de la paix, il désespérait donc de pouvoir réunir des moyens de résistance; les désastres étaient donc encore plus grands qu'on ne les avait d'abord imaginés. Sous ce point de vue la mesure que proposait Napoléon était insuffisante et par cela même illusoire. Étaitil croyable que la coalition, qui avait refusé de traiter avec lui, quand toutes les ressources de la France étaient encore intactes, prêterait l'oreille à des propositions de paix, faites en son nom, et qui alors ne pouvaient être que l'aveu de l'impuissance où il était de se défendre? Si l'unique ressource qui restât à la France, était celle de demander la paix, il n'y avait de chance de réussite que celle de la bonne foi des coalisés, et de leur loyauté à remphr les engagemens qu'énonçaient leurs déclarations authentiques. Mais alors il fallaiten écarter le nom de Napoléon, car lui seul était exclus de la promesse faite de respecter l'indépendance du peuple français.

C'est ainsi que l'empereur Napoléon, par une

démarche imprudente, amena lui-même la nécessité de son abdication, en paraissant désespérer le premier de tout moyen de salut. Il avait annoncé, le matin, qu'il allait concerter avec les chambres les moyens de rétablir le matériel de l'armée, et les mesures législatives nécessaires. Quel était donc le motif qui pouvait l'engager plus tard à tenir un langage différent? Les circonstances ne pouvaient pas avoir changé à un tel point en peu d'heures, et les moyens de défense, qui paraissaient suffisans à midi, ne pouvaient pas être devenus insuffisans à cinq heures du soir. On ne peut donc pas blâmer la chambre des représentans, de s'être affermie dans l'opinion, qui lui avait été inspirée, que Napoléon visait à une dictature réelle, soit en l'obtenant par l'assentiment du corps législatif, soit en s'en emparant de vive force, et que son projet était de tenter une défense désespérée, d'une nature telle qu'il n'osait pas en faire l'aveu. Sans doute que cette opinion était exagérée, mais elle était répandue dans Paris, par des menées auxquelles la police n'était pas étrangère. Une conduite franche et ouverte, telle enfin que le caractère de Napoléon aurait pu l'annoncer, aurait tout ramené. La réticence subite, qui venait détruire les espérances qu'il avait voulu ranimer, jeta sur ses projets un jour défavorable. Ou le message du matin avait exagéré les espérances, ou celui du soir était l'effet d'une bouderie indigne

d'un grand homme. L'un ou l'autre devait lui enlever la confiance, et c'est ce qui arriva.

Après quelques momens d'un silence pénible, un représentant, connu par ses liaisons avec le ministre de la police, s'élança à la tribune. Après avoir fait quelques réflexions sentimentales sur les malheurs de la patrie, et démontré l'insuffisance de la mesure proposée par le message; mesure que les dispositions du traité du 25 mars rendaient illusoire, il apostropha le ministre des relations extérieures en ces termes : « Vous « parlez de paix : quel nouveau moyen avez-vous « de communiquer avec les coalisés ? Quelles ba-« ses nouvelles donnerez-vous à vos négociations? «L'Europe a déclaré la guerre à Napoléon; sé-« parerez-vous désormais le chef d'avec la nation? « pour moi, je le déclare, je n'entends plus au-« jourd'hui que la voix de la patrie; je ne vois « plus qu'un homme entre nous et la paix. Au « nom du salut public, dévoilez-nous vos nou-« velles ressources, ou montrez-nous la profon-« deur de l'abîme; peut-être trouverons-nous dans « notre courage des moyens de sauver la patrie. » L'approbation qui accompagna le discours du député, ne permit plus au prince Lucien de douter que cette nouvelle erreur n'eût décidé le sort de Napoléon. Alors il chercha à la réparer, et, dans un discours où il employa toutes les ressources de l'éloquence, il essaya d'atténuer l'impression sinistre qu'avait faite la conclusion de

son message, en développant les ressources qui restaient encore à la France. Mais il était trop tard; et lorsqu'après avoir invoqué la générosité nationale, l'honneur et la foi des sermens, il lui échappa de dire que les Français devaient se garder du reproche de légèreté, qu'on leur avait si souvent adressé, M. de Lafayette l'interrompit, en lui disant, sans doute plutôt au nom des armées françaises, que sous celui de la chambre: « N'avons-nous pas suivi votre frère jusque « dans les sables de l'Afrique et dans les déserts « de la Russie? Les ossemens de nos malheureux « compatriotes, qui blanchissent les plaines de « presque toute l'Europe, sont des témoins au-« thentiques de notre patience et de notre fidé-« lité. Dites à votre frère que la nation ne veut « plus avoir confiance en lui, et que nous entre-« prendrons nous-mêmes le salut de la patrie. » MM. Dupin et Manuel énoncèrent les mêmes sentimens. Le prince Lucien essaya plusieurs fois, mais en vain, de ramener la chambre. Les ministres furent interrogés; enfin M. Girod, de l'Ain, fit une proposition qui fixa les déterminations: ce fut celle de la nomination d'une commission, qui se concerterait avec le conseil des ministres sur les dangers de la patrie, et les mesures de salut public.

La séance fut rouverte au public à huit heures du soir, et, prenant la proposition de M. Girod en considération, la chambre arrêta: « Qu'il se-

« rait nommé une commission de cinq membres, « qui se concerterait avec la commission de la « chambre des pairs, s'il en était nommé une, « et avec le conseil des ministres de S. M., pour, « sans délai, recueillir tous les renseignemens sur «l'état de la France, et proposer tout moyen de « salut public. » La chambre nomma son président M. Lanjuinais, et ses quatre vice-présidens, MM. le général Grenier, Lafayette, Flaugergues et Dupont. Cependant les menées qui tendaient à la séparation définitive du gouvernement et des chambres continuaient toujours. La rumeur, qui annonçait un coup d'état, allait en croissant, et, pour lui donner un nouvel aliment, ses auteurs y ajoutèrent la nouvelle que le ministre de la guerre faisait marcher des troupes sur le corps législatif. Le maréchal Davoust crut devoir démentir cette nouvelle, en faisant connaître quelles étaient celles qui venaient d'arriver à Paris : c'étaient les dépôts de la Somme, que la marche de l'ennemi obligeait de faire replier, et qui passaient dans les casernes à la rive droite de la Seine. La chambre s'ajourna au lendemain à neuf heures et demie du matin.

Celle des pairs, qui s'était ajournée après avoir adopté la première déclaration des représentans, avait rouvert sa séance à sept heures et demie du soir, lorsque le prince Lucien et les ministres vinrent y porter un message pareil à celui qui avait été adressé aux représentans. A huit heures et demie les pairs se formèrent en comité secret, et après une discussion qui dura une heure et demie, la chambre se fixa à une détermination pareille à celle que nous venons de rapporter. A dix heures, la séance fut rouverte au public, et une commission composée de MM. Boissy-d'Anglas, Drouot, Thibaudeau, Dejean et Andréossy, fut nommée.

Le prince Lucien, de retour de sa mission, ne cacha pas à l'empereur Napoléon que la chambre des représentans s'était fortement prononcée, et paraissait prête à se porter aux dernières extrémités contre lui. Il lui annonca qu'il ne lui restait que deux partis à prendre: abdiquer ou dissoudre la chambre. Ce dernier lui paraissait le meilleur. et il insista fortement pour que Napoléon le prit sans délai. Les ducs de Vicence et de Bassano s'y opposèrent avec une égale force. Ils prétendirent que la chambre avait acquis une trop grande force dans l'opinion, pour qu'il fût possible de tenter un coup d'autorité. Leur opinion fut qu'il fallait se soumettre à la circonstance impérieuse où l'on se trouvait, et qu'il fallait le faire sans délai, parce que les hésitations pourraient amener la chambre à prononcer la déchéance, et qu'alors il ne resterait plus de chances pour Napoléon II. Il était aisé de voir, dans ce moment, que l'empereur était fortement ébranlé. Nous ne répéterons pas ce que nous avons déjà dit sur sa première abdication, en 1814, et sur les motifs qui l'ont amenée. Il fut donc décidé que le gouvernement nommerait une commission, pour se concerter avec celle des chambres.

Dans la nuit, les trois commissions se réunirent aux Tuileries. Celle du gouvernement était composée des ministres et des conseillers d'état Boulay, de la Meurthe, Merlin, Defermon et Regnault de Saint-Jean-d'Angely. La commission réunie fut présidée par l'archi-chancelier Cambacérès. La séance se prolongea d'abord dans l'examen de différentes propositions relatives à la défense de la patrie. Toute la délibération se dirigea sur la solution d'un des deux membres du dilemme absolu qui se présentait : ou trouver des moyens de défense et des ressources, ou faire la paix. Cette seconde partie rencontrait cependant, dans la situation actuelle des choses, un obstacle invincible dans la déclaration formelle qu'énonçaient les articles 1 et 3 du traité du 25 mars. Il était donc impossible de concilier les deux membres du dilemme, et il paraît que la majorité de la commission réunie ne crut pas, ou ne voulut pas croire à la possibilité de déployer assez de moyens, pour ne pas se voir dans la nécessité de mendier la paix plus tard. M. de Lafayette, pressé d'arriver à son but, fit alors observer qu'il restait un moyen de lever l'obstacle qui avait jusqu'alors empêché de prendre une détermination fixe, et de sauver la patrie.

Ce moyen était l'abdication volontaire de Napoléon. Cette mesure devait faciliter la paix, « et si « les ministres de l'empereur ne la lui conseil-« laient pas, sa grande âme la lui révélerait. » Il fit encore la proposition de se rendre en corps près de Napoléon, pour lui faire à ce sujet les représentations les plus pressantes. Cette proposition ne fut pas adoptée, et les débats continuèrent encore quelque temps. Enfin la commission réunie s'arrêta, à la majorité de seize voix contre cinq, à reconnaître l'urgence des déterminations suivantes.

1° Que le salut de la patrie exigeait que l'empereur consentît à ce que les deux chambres nommassent une commission qui serait chargée de négocier avec les coalisés, sur la base de l'indépendance nationale, et du droit de choisir un gouvernement. Mais qu'il fallait appuyer ces négociations par le développement de toutes les forces nationales; 2° que les ministres d'état, membres des chambres, proposeraient les mesures propres à fournir des hommes, des chevaux et de l'argent, et les mesures propres à contenir l'ennemi.

A trois heures du matin la commission réunie leva la séance.

C'était encore une demi-mesure qu'on venait d'adopter. Ou l'on admettait que les coalisés seraient fidèles aux principes qu'ils avaient solennellement proclamés, et qu'un changement de

dynastie arrêterait leurs hostilités; ou bien on ne se laissait pas éblouir par des mots, et l'on était persuadé que le véritable but des coalisés n'était que de paralyser la défense de la France, en isolant le chef du gouvernement. Dans le premier cas, il fallait que le changement de dynastie eût lieu sur-le-champ, et que la déclaration formelle du nouveau choix précédat l'offre de la paix. Cette détermination franche, accompagnée d'un appel solennel à la nation de se lever en masse, aurait forcé les coalisés à jeter le masque, et empêché les déceptions qui se sont succédées jusqu'au 3 juillet; il ne leur était même pas nécessaire de se déclarer diplomatiquement; un pas en avant dévoilait leurs projets. Dans le second cas, les négociations étaient inutiles et même nuisibles, parce qu'elles ne pouvaient servir qu'à dévoiler un sentiment de faiblesse, et accroître l'insolence d'un ennemi encore étourdi d'un bonheur inattendu. La mesure qu'on avait prise était donc insuffisante, et en exigeait une autre qu'elle avait rendue inévitable.

Le 22, à neuf heures du matin, la chambre des représentans rouvrit sa séance, présidée par M. Bédoch, l'un des secrétaires. Une foule immense se pressait dans les corridors et aux tribunes; il semblait qu'un sentiment sit pressentir que les délibérations de cette journée devaient décider du sort de l'empire français: elles en décidèrent en effet. La plus vive agitation se mani-

festa parmi les représentans; de toutes parts on demandait le rapport de la commission extraordinaire. Enfin elle revint; le président reprit le fauteuil, et le général Grenier, rapporteur de la commission, montant à la tribune, rendit compte de la délibération que nous avons rapportée plus haut. Sur le second point, il ajouta qu'il était urgent, et que les ministres étaient prets. Quant au premier, il déclara qu'il lui paraissait insuffisant. « Il ne remplirait pas, dit-il, le but que « se propose la chambre, parce qu'il pourrait ar-« river que votre députation ne fût pas admise. « Mais il se présente un moyen d'en faciliter le « succès; j'ai des raisons de croire que vous re-« cevrez bientôt un message, par lequel rem-« pereur doit déclarer que, vu les circonstances « fâcheuses où se trouve la France, et les dispo-« sitions des puissances alliées, il sera pret à faire « le sacrifice qui lui serait demandé, si lui seul « était un obstacle invincible à ce que la nation fût « admise à traiter de son indépendance. » L'agitation de l'assemblée ne fit que croître après ce rapport, malgré ce que put faire le président pour la calmer, et l'assurance qu'il donna qu'avant trois heures la chambre recevrait le méssage qu'elle désirait. Plusieurs membres insistèrent vivement sur ce que les coalisés ne traiteraient pas avec Napoléon, et que leur marche sur Paris pourrait avoir pour résultat d'imposer à la France un gouvernement qu'elle ne voulait pas. Ils demanderent que l'empereur fût engagé, au nom de la patrie, d'abdiquer. Le président engagea encore l'assemblée à attendre le message. Le général Solignac monta à la tribune, pour représenter à la chambre qu'elle devait conserver l'honneur de ne pas avoir proposé une chose qui doit être l'expression libre de la volonté de l'empereur; qu'on devait concilier le salut de la patrie avec le désir honorable de conserver l'honneur du chef de l'état: il demanda qu'on attendît encore une heure.

Dans ce moment, le ministre de la guerre rendit compte d'une dépêche, portant en substance, que le 20, le duc de Dalmatie avait rallié deux mille hommes de la garde à Philippeville; que le 21, vingt mille hommes étaient ralliés à Avesnes; que des officiers de la garde avaient rencontré un convoi de fusils, et avaient armé cinq mille, hommes; que le maréchal Grouchy avait battu, le 18, les Prussiens qui lui étaient opposés; enfin, qu'on avait encore sur les frontières du nord soixante mille hommes, auxquels on pouvaient ajouter dix mille autres, de la cavalerie et cent canons. Le ministre de la guerre y ajouta que des émissaires cherchaient à faire déserter les gardes nationales dans les places fortes (\*). Il

<sup>(\*)</sup> Ces manœuvres se répétèrent sur toutes les frontières. Les gardes nationaux qui se laissèrent séduire curent souvent l'avantage d'être transportés dans des voitures brillantes, et quelquefois l'honneur de partager la garde-robe de quelque danse élégante.

dit que si la chambre voulait prendre de fortes mesures, et déclarer traître à la patrie tout garde national ou tout militaire qui abandonnerait ses drapeaux, on aurait encore une armée suffisante pour appuyer les négociations. Cette dernière résolution fut prise par la chambre, qui déclara que la guerre était nationale et que tous les Français étaient appelés au service de la patrie. Peu après, la séance fut interrompue pour une heure.

Cependant M. Regnault de Saint-Jean-d'Angely, après le rapport du général Grenier, revint à l'Élysée rendre compte à Napoléon de l'agitation où était la chambre, et lui annoncer qu'elle paraissait décidée à prononcer sa déchéance. Napoléon, irrité de la violence qu'on voulait lui faire, déclara d'abord qu'il n'abdiquerait pas. M. Regnault insista, en le conjurant de céder à la force des choses; il lui représenta que l'ennemi avançait, que le moment était arrivé de renouveler le sacrifice de 1814, et qu'il ne fallait pas que la France pût accuser Napoléon d'avoir été un obstacle à la paix. Ces considérations calmèrent l'empereur. Il répondit qu'on lui laissat le temps de la réflexion; qu'il avait été soldat et le redeviendrait. Peu après, de nouveaux messages vinrent peindre à l'Élysée l'agitation toujours croissante de la chambre des représentans, et la détermination où elle était de prononcer la déchéance, si elle ne recevait pas l'abdication dans l'après-midi. D'autres messages, partis de F....é et de ses agens, allaient augmenter l'irritation de la chambre, en lui annonçant que Napoléon était déterminé à frapper un coup violent. Au milieu de ces messages réciproques, de nouvelles instances, plus pressantes encore que les premières, furent faites à l'empereur; tout pliait devant l'orage. Enfin Napoléon, cédant au sentiment intime qui l'avait toujours porté vers l'abdication, et auquel il n'avait résisté que par une aversion assez naturelle pour une démarche arrachée par la violence, se décida à souscrire au désir de la chambre des représentans. Il dicta et signa son abdication.

A midi la séance fut reprise. A une heure, les ministres de l'intérieur, de la guerre, des relations extérieures et de la police furent introduits. Ils étaient porteurs d'un message, dont le président fit lecture à la chambre. C'était l'abdication de l'empereur Napoléon (\*). Elle fut reçue et écoutée dans un silence religieux.

Le duc d'Otrante fut le premier qui rompit ce silence, en rappelant à la chambre que dans les négociations qui pourraient suivre, on ne devait pas oublier de stipuler les intérêts de celui qui pendant si long-temps présida aux destinées de la France. Cette générosité hypocrite était insultante dans la bouche de celui qui devait sa-

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, No XXV.

voir que Napoléon, instruit de sa correspondance avec l'Autriche, ne voyait en lui qu'un traître. Elle indigna tous ceux qui connaissaient dans Fouché l'auteur des intrigues qui avaient forcé la chambre à se mettre en défense, et par-là amené l'abdication. Un membre qui lui succéda à la tribune, proposa, outre l'acceptation de l'abdication, que la chambre se déclarât assemblée nationale; qu'on envoyât des plénipotentiaires aux puissances coalisées; qu'on nommât une commission exécutive et un généralissime; enfin, qu'on s'occupât de la constitution. Un autre membre proposa de déclarer la vacance du trône. Tous deux cependant demandèrent que la personne de Napoléon fût inviolable et placée sous la sauve-garde nationale. M. Regnault, qui prit la parole après ces deux orateurs, exposa à la chambre le danger qu'il y avait à se jeter dans un état révolutionnaire, en sortant de la forme existante du gouvernement. Il pensait qu'on devait passer à l'ordre du jour, sur les propositions qui venaient d'être faites, et qu'en acceptant l'abdication, il convenait qu'on y ajoutât « quelques expressions de la reconnais-« sance nationale, envers un homme qui, hier « encore, était à la tête de la nation; qu'elle avait « proclamé grand; que la postérité jugera; qui, « investi par la nation du pouvoir suprême, l'a « rendu à la nation, sans réserve et sans au-« cunc condition personnelle. » Il conclut par unc proposition que la chambre adopta dans ces termes.

« La chambre des représentans, considérant, « que le premier intérêt du peuple français, est « le maintien des lois qui assurent l'organisation « de tous les pouvoirs.

« Passe à l'ordre du jour sur les propositions « qui ont été faites, de la former en assemblée « nationale ou en assemblée constituante.

« La chambre arrête, que le président et son « bureau se retireront vers Napoléon, pour lui « exprimer, au nom de la nation, la reconnais-« sance et le respect avec lesquels elle accepte le « noble sacrifice qu'il a fait à l'indépendance et « au bonheur du peuple français.

« La chambre arrête, qu'il sera nommé sans « délai une commission de cinq membres, dont « trois seront choisis par la chambre des repré-« sentans et deux par la chambre des pairs, pour « exerçer provisoirement les fonctions du gou-« vernement, et que les ministres continueront « leurs fonctions, sous l'autorité de cette com-« mission. »

La nomination des membres du gouvernement provisoire fut suspendue, par l'annonce que fit M. Lacoste, qu'il venait de recevoir une lettre par laquelle on lui dénonçait une conspiration contre la chambre. D'autres membres avaient déjà reçu des lettres semblables, dans lesquelles il était dit qu'on préparait un nouveau

13 vendémiaire ou un 18 brumaire, et que la dissolution de la chambre et la mort de plusieurs de ses membres étaient résolues au palais. Une réflexion bien simple devait faire voir l'absurdité de ces dénonciations anonymes. Si Napoléon n'avait pas voulu ou n'avait pas osé appuyer son pouvoir constitutionnel par la force, pour dissoudre les chambres avant d'abdiquer, il est aussi odieux qu'insensé de prétendre qu'il ait voulu le faire par une conspiration et des assassinats. Au reste, ces lettres, dont on a évité d'approfondir le mystère, peuvent être mises, avec la prétendue conspiration du lendemain, sur le compte de la police, dont le chef cherchait, en semant de fausses alarmes, en fomentant les dissensions, en augmentant les craintes réciproques, à obliger tous les partis à se jeter entre ses bras. Tout concourt à le démontrer; rien dans sa conduite ne prouve le contraire. Le ministre de la guerre démentit, pour son compte, cette prétendue conspiration, et annonça que les troupes réunies pour la défense de Paris, étaient sous les ordres des généraux Grenier, Sébastiani et Valence, sur lesquels la chambre ne pouvait avoir aucun doute. La chambre s'ajourna, pour communiquer ses résolutions à celle des pairs et à Napoléon.

Pendant cet intervalle, le président de la chambre des représentans s'était rendu à l'Élysée, pour communiquer à l'empereur la résolu-

tion qui venait d'être prise. Napoléon répondit : « Je vous remercie des sentimens que vous m'ex-« primez. Je désire que mon abdication puisse « faire le bonheur de la France, mais je ne l'espère « pas; elle laisse l'état sans chef, sans existence « politique. Le temps perdu à renverser la mo-« narchie aurait pu être employé à mettre la « France en état d'écraser l'ennemi. Je recom-« mande à la France de renforcer promptement « les armées : qui veut la paix doit se préparer à « la guerre. Ne mettez pas cette grande nation à la "merci des étrangers; craignez d'être décus de vos « espérances : c'est là qu'est le danger. Dans quel-« que position que je me trouve, je serai toujours «bien, si la France est heureuse. Je recom-« mande mon fils à la France. J'espère qu'elle « n'oubliera point que je n'ai abdiqué que pour « lui. Je l'ai fait aussi, ce grand sacrifice, pour le « bien de la nation; ce n'est qu'avec ma dynastie « qu'elle peut espérer d'être libre, heureuse et « indépendante (\*). »

A quatre heures la chambre reprit sa séance, et on passa au scrutin, pour la nomination des membres du gouvernement provisoire. Les noms de Carnot et de Fouché sortirent au premier tour, celui de Grenier, au second. Jusque vers trois heures la majorité de la chambre était dé-

<sup>(\*)</sup> Mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée, etc., de Napoleon en 1815, par M. Fleury. Londres, 1820. Tome 11, page 234.

cidée en faveur du parti à la tête duquel on avait mis M. de Lafayette. Si elle avait persisté dans sa première ligne de conduite, il n'y a pas de doute que l'indépendance nationale aurait été sauvée. et que des garanties certaines nous auraient évité les agitations et les réactions déplorables qui ont suivi. Rien n'était plus facile, si l'on avait voulu: car il suffisait de défendre Paris jusqu'à l'arrivée des souverains. Aussi menaçans qu'aient été Blücher et Wellington, ils n'auraient pas dévoré la capitale et deux cent mille hommes qui pouvaient la défendre, avant l'arrivée de l'armée russe: alors tout était gagné. Mais après quatre heures, les intrigues du ministre de la police prévalurent. Lafayette, dont on n'avait plus besoin, fut écarté, et bientôt après éloigné, et Fouché se plaça dans le gouvernement, dont il était certain d'obtenir la présidence. Dès-lors, ainsi que nous le verrons plus bas, tout fut combiné de manière à ce que Paris fût rendu avant l'arrivée des autres armées coalisées. La chambre des pairs s'était assemblée à une heure et demie, et avait recu peu après le message relatif à l'abdication de l'empereur Napoléon. Le ministre de l'intérieur ayant ensuite fait part des détails contenus dans la dépêche du maréchal Soult (voyez ci-dessus), le maréchal Név s'éleva avec force contre les assertions qu'elle contenait, et qu'il déclara fausses. Selon lui, le maréchal Grouchy avait, tout au plus, pu rallier huit mille hommes, et le maréchal Soult, rien du tout. Une discussion très-vive s'alluma entre le maréchal Ney, le ministre de l'intérieur et le général Flahaut; mais le premier persista dans son opinion. Il est pénible de penser que l'irritation, contre des inculpations injustes, ait pu porter le maréchal Ney à une discussion aussi dangereuse, et qui manquait de fondement. L'effet en fut bien funeste, en ce qu'il contribua puissamment à paralyser l'énergie nationale et à abattre tous les courages Dans le cours de cette même séance, la chambre des pairs adopta la résolution des représentans, au sujet de l'abdication, et nomma les deux autres membres du gouvernement provisoire, qui furent le ministre des relations extérieures et M. Ouinette.

Ainsi finit cette journée mémorable, dont les suites ont été d'une si haute importance. Nous ne pouvons pas cependant terminer ce chapitre sans examiner, en peu de mots, quelques propositions qui se trouvent dans un ouvrage qui a paru, il y a quelque temps. L'auteur nous dit d'abord qu'il ne restait à l'empereur que trois partis à prendre: le premier, d'ajourner les chambres, en employant la force militaire, ce qu'il appelle faire rentrer la chambre dans le cercle constitutionnel; le second, de caresser la faction qui menait les chambres, et de la laisser s'emparer de l'autorité, et envoyer aux coalisés des plénipotentiaires pour traiter de la paix en son nom; le traisième était d'abdiquer en faveur de son fils.

Ces propositions, et les réflexions qui les accompagnent nous paraissent mériter quelques observations. Nous répéterons encore que rien ne nous paraît prouver, avec quelque degré d'évidence, que Napoléon voulût prendre le premier parti. Mais quand il l'aurait voulu, l'effet que produisit le bruit seul d'une mesure pareille, avait dû lui prouver qu'il faudrait verser des torrens de sang pour y parvenir. Et les conséquences! elles sont tout entières dans les expressions effrayantes qu'on lit dans le même ouvrage : « Encore fallait-« il être prêt à se porter aux actes les plus arbi-« traires et les plus terribles. Dictateur, il fallait « gouverner par la hache du licteur, et par l'im-« pulsion d'une populace furieuse qu'il fallait dé-« chaîner. » Nous n'ajouterons aucune réflexion à des principes peu propres à servir celui pour lequel leur auteur a écrit. L'auteur nous dit que le second parti ne valait rien, parce que, « cons-« tans dans leur politique fallacieuse, les souve-« rains alliés flatteraient les députés des chambres, « et, sûrs de n'être plus arrêtés dans leurs pro-« jets de conquête et de spoliation, aussitôt qu'ils « auraient écarté le seul homme qui pût y mettre « obstacle, ils promettraient tout, à condition que « Napoléon fût 'élóigné du timon de l'état. » L'événement a donné à cette opinion un air prophétique; mais il paraît que le 21 juin, ce n'était pas celle du conseil de Napoléon, puisqu'il fit annoncer aux chambres qu'il allait traiter en son nom.

Enfin, quoiqu'en nous dise que Napoléon balança seulement entre le premier parti et le troisième, les faits nous démontrent le contraire. Soit que le premier ait été écarté d'abord ou jugé impraticable, il n'en est pas moins constant que la délibération arrêtée par la commission réunie, dans la nuit du 21 au 22, et à laquelle il se serait soumis, n'était autre chose que le second parti. La conséquence naturelle était d'en revenir au troisième, et Napoléon s'y soumit encore.

## LIVRE III.

Marche des coalisés sur Paris, et occupation de cette capitale. — Opérations des autres armées. — Siéges des places.

## CHAPITRE PREMIER.

Mouvemens des armées coalisées du nord, jusqu'au 25 juin. — L'armée française se rallie à Laon. — Elle se retire à Soissons. — Marche des Prussiens sur Compiègne. — Retraite de l'armée française, et combat de Senlis, le 27. — Combat de Villers-Cotterets et de Levigneu, le 28. — Réflexions sur les événemens militaires. — Les conséquences de la révolution du 22 se développent. — Opérations du gouvernement. — Résultat de la mission des plénipotentieires français. — Envoi de nouveaux plénipotentiaires.

Nous avons vu qu'après la tentative infructueuse qu'avait faite Napoléon, pour rallier une partie de son armée à Genappe, il avait continué sa route au delà de la Sambre vers Philippeville. Il y avait laissé le maréchal Soult, pour réunir l'état-major-général, et avait envoyé des officiers sur les différentes routes de retraite que pouvaient prendre les troupes; l'intelligence naturelle aux soldats français les avait ramenés sur la Sambre, aux points où chacun d'eux l'avait passée. La garde et les faibles restes du 6° corps se dirigèrent vers Charleroi, et leur ralliement commença à Philippeville. Les restes des 1° et 2° corps passèrent à Marchiennes et se portèrent sur Maubeuge. La cavalerie vint à Beaumont, où se rendirent le maréchal Ney et le général comte d'Erlon. Le général Reille était allé à Avesnes. A l'approche de l'avant-garde ennemie, le maréchal Soult quitta Philippeville et se rendit par Rocroy à Laon, où les restes de l'armée se réunirent au nombre de quarante mille hommes.

L'armée prussienne avait continué son mouvement, dans la nuit du 18 au 19 et pendant la journée suivante. Le corps de Ziethen se touvait le 19 au soir à Charleroi, Marchiennes et Gilly; celui de Bülow, qui s'était reposé le matin à Mellet, arriva le soir à Fontaine-l'Évêque. La 5° division du corps de Pirch et la plus grande partie de la cavalerie, s'avancèrent des Quatre-Bras à Anderlues; le reste du corps était, ainsi que nous l'avons vu, à Melioreux. Le corps de Thielemann combattait à Wavre. L'armée anglo-batave, qui avait passé la nuit sur le champ de bataille, vint camper le soir près de Nivelles.

Le 20, l'armée prussienne occupait les positions suivantes: le corps de Ziethen à Beaumont;

celui de Bülow à Collerets vers Maubeuge; celui de Thielemann à Gembloux, ayant sa cavalerie à Temploux; celui de Pirch entra le soir à Namur; la 5° division s'avança jusqu'à Villers, d'où elle devait se rendre devant Maubeuge, pour en former le blocus. L'armée anglaise campa entre Mons et Binch.

Le 21, l'armée prussienne fit peu de mouvement en avant; elle se serra plutôt sur la tête de sa colonne, et se mit en ligne avec l'armée anglobatave. Le corps de Ziethen marcha sur Avesnes, que la 3° division investit et bombarda avec dix obusiers et huit pièces de douze. Le corps de Pirch vint à Thuin; la 5° division et la cavalerie investissaient Maubeuge: le corps de Thielemann à Charleroi et Marchiennes: le corps de Bülow à Marville, entre Maubeuge et Landrecies; la cavalerie investissait cette dernière place. L'armée anglo-batave vint à Bavay et son avant-garde investit le Quesnoy.

Dans la nuit du 21 au 22, le bombardement d'Avesnes recommença. Un obus ayant par accident mis le feu à un magasin à poudre, l'explosion fit un tel dommage dans la ville, que le commandant se crut obligé de capituler. Deux cents vétérans environ qui s'y trouvaient furent faits prisonniers de guerre. Le 22, l'armée prussienne acheva de se concentrer, sans faire un grand mouvement en avant. Le corps de Ziethen, après avoir pris possession d'Avesnes, s'avança

jusqu'à Etroueng, poussant une division à La Capelle et de la cavalerie à Estrée-au-Pont. Il y eut dans cet endroit un léger engagement avec la cavalerie de la garde impériale. Le corps de Pirch fut destiné aux siéges des places frontières; savoir, deux divisions et la cavalerie pour Manbeuge, une division pour Landrecies, et une division pour Philippeville et Givet: le corps de Thielemann à Beaumont; le corps de Bülow à Fesmy, ayant sa cavalerie à Hanappe. L'armée anglo-batave était autour de Cateau-Cambresis.

Le 23, les armées coalisées du nord ne firent aucun mouvement, que celui de faire avancer le corps de Thielemann, de Beaumont à Avesnes. Ainsi l'armée prussienne se trouva concentrée à Avesnes, Etroueng, et Fesmy; l'armée anglobatave entre Cateau-Cambresis et Cambrai.

Le 24, l'armée prussienne se porta sur l'Oise. L'avant-garde de Ziethen se présenta ce jour-là devant Guise; le château fut rendu au premier coup de canon. Le soir cette armée occupa les positions suivantes : le corps de Ziethen à Guise, ayant une division à Origny et de la cavalerie sur la Serre, vers Crecy; le corps de Thielemann à Nouvion, ayant des partis vers Hirson et Vervins, pour reconnaître les mouvemens qu'avait faits le corps de Grouchy; le corps de Bülow, à Aisonville, ayant une avant-garde à Fontaine-Notre-Dame et des partis devant Saint-Quentin. L'armée anglo-batave resta en position, et Wellington

fit des préparatés pour emporter Cambrai. L'armée française qui avait combattu à Waterloo, s'était ralliée à Laon. La garde impériale, sous les ordres du général Morand, était en avant sur la route de Maubeuge : la cavalerie du général Colbert était à Marle, où elle eut un engagement avec la cavalerie de Ziethen. Le maréchal Grouchy, qui avait marché le 21 de Dinant à Philippeville, était arrivé le 24 à Réthel; il était couvert sur sa gauche par un corps de cavalerie à Montcornet. Il commençait ainsi à entrer en communication avec les troupes qui étaient à Laon. Jusqu'ici le projet des deux généraux ennemis avait été de forcer les troupes françaises à Laon et de s'établir sur l'Aisne, tant pour tâcher de couper le corps de Grouchy, que pour attendre que les armées russe et autrichienne eussent passé la Meuse. Mais l'avis qu'ils recurent de l'abdication de l'empereur Napoléon et de la révolution qui s'était faite à Paris, l'invitation qu'on leur fit de se hâter d'arriver devant la capitale, afin de profiter des conséquences du changement de gouvernement, dont la moindre était de retarder l'exécution des mesures défensives (\*), leur firent changer de dessein. Dans un conseil qu'ils tinrent au Castelet, Blücher et Wellington convincent:

<sup>(\*)</sup> Nous verrons plus bas que les ordres qui suraient dû être donnés le 22 juin, ne le furent que le 28, surtout celui qui enjoignait à l'armée du nord de se rendre devant Paris.

- 1° Que leurs armées réunies marcheraient sur Paris.
- 2° Que ce mouvement se ferait par la rive droite de l'Oise, afin de tourner l'armée française, qui était à Laon et Soissons.
- 3° Que dans le cas où les ponts seraient rompus, on en construirait sur l'Oise, et que lord Wellington fournirait pour cela son équipage de ponts, puisque l'armée prussienne n'avait que dix pontons arrivés.
- 4° Qu'on ferait approcher les équipages de siége; que l'armée anglo-batave se chargerait du siége des places à l'ouest de la Sambre, et l'armée prussienne de celui des places de la Sambre et de la Meuse (\*).

En conséquence de ces dispositions arrêtées, le duc de Wellington chargea le prince Frédéric d'Orange, avec le corps qui avait été détaché à Hall (page 5), des siéges de Valenciennes, le Quesnoy, et Condé. Les places depuis Landrecies et Maubeuge, jusqu'à Longwy, furent assiégées par le corps prussien de Pirch, le 2° corps d'Allemagne et la garnison de Luxembourg. Ces différens corps furent mis sous les ordres du

<sup>(\*)</sup> Le maréchal Blücher avait aussi proposé à Wellington de pousser rapidement la cavalerie belge sur Pontoise; d'où, en prenant la cocarde, et au moyen de la même langue, elle so présenterait comme cavalerie française sur les derrières de notre armée. La cavalerie prussienne devait pendant ce temps se présenter en masse; de front. Mais Blücher avait jugé avec trop d'abondance de cœur; cette trahison ne pouvait pas convenir aux Belges: le projet tomba.

prince Guillaume de Prusse. Le même jour 24, le général Morand, qui commandait l'arrièregarde de l'armée française, fit notifier par ordre du duc de Dalmatie, aux avant-postes prussiens, l'abdication de Napoléon, et demanda une suspension d'armes. Mais Blücher et Wellington, qui avaient déjà rech cette nouvelle et qui savaient à anoi s'en tenir sur ses résultats, répondirent qu'il ne pouvait pas être question d'armistice, si on ne-livrait Napóléon et si on ne remettait les places frontières. Bhicher faisait la guerre sans s'inquiéter des résultats politiques qu'elle pouvait dvoir. Wellington, de son côté, avait des vues et des instructions qui ne se comportaient pas avec l'indépendance de la Brance; il avait même fait ce jour-là une démarche qui prouvait des-lors quel était son dessein. La notification du général Movand, ne pouvait done servir qu'à hâter leur marche, indicate and a section is

gouvernement provisoire de France, arrivèrent à Laon. De là, ils s'adressèrent à Blücher, qui était le plus près, pour annoncer leur arrivée et négocier un armistice. Celui-ci leur envoya deux officiers de son état-major, avec lesquels ils eurent une conférence le 26. Le chef des Prussiens se montra disposé à conclure une suspension d'armes, sous la condition qu'on lui remettrait les places de Maubeuge, Mézières, Metz, Thionville et Sarrelouis. Cette demande n'eut pas de

suite, et les plénipotentiaires, continuèrent leur voyage, vers le quartier-général des souvereins. Nous reviendrens plus tand sur cet objet. Ce même jour, Saint-Quentin ayant envert ses portes, l'armée prussienne commença son mouvement à la rive droite de l'Oise. Le soir, elle occupait les positions suivantes, le corps de Ziethen, à Cerisy, ayant une division dovant la Fère; le corps de Thielemann, entre Origny et Saint-Quentin; le corps de Bülow, à Essigny, ayant son avant-garde; à Jussy.

Dans la nuit du 24 au 25 . Wellington fit attaquer Cambrai par escalade. Il y employa la division Colville, soutenue, on met sait pas trop pourquoi, par la brigade de cavalerie de Grant. Les compagnies légères de la brigade Johnston escaladèrent l'angle da la porte de Valenciennes. Le 91 régiment enleva la caponière près de la route d'Amiens. La brigade Mitchell fit une fausse attaque à la porte de Patris. La garnison se retira à la citadelle, où elle capitula le 25 au matin. Le soir, l'armée angle - batave s'avança jusqu'à Jeaucourt, ayant sa droite à Péronne.

Le 26, l'armée française se replia derrière l'Aisne à Soissons. La division légère du général Jacquinot resta à Laon; le corps du général Lallemand s'étendit vers Corbeny, pour couvrir le mouvement du maréchal Grouchy: le corps du général Pajor était en arrière de Cour, sur la route de La Fère. Le maréchal Groutsky arriva ce

jour-là à Reims, d'où il se rendit de sa personne à Soissons, pour prendre le commandement de l'armée, qui lui fut donné par le gouvernement provisoire. Le général Vandamme resta à la tête des troupes qui avaient combattu à Wavre.

L'armée prussienne fit une tentative de bombardement sur La Fère; mais le général Berthier, qui y commandait, riposta si vigoureusement, que les Prussiens renoncèrent à leur projet et continuèrent leur mouvement. Le soir, le corps de Ziethen était à Chauny, ayant son avant-garde à Cambronne. Un détachement de la division Jagow occupa Compiègne pendant la nuit, et des partis furent poussés vers Verberié et Soissons. Le corps de Thielemann vint à Guiscard. Le corps de Bülow vint à Ressous; son avant-garde était à Gournay, poussant des partis vers Pont-Saint-Mazence, Creil et Verberie.

Le duc de Wellington fit attaquer Pérenne, le 26 au matin, par la brigade du général Maitland, des gardes anglaises. L'ouvrage à corne, à la gauche de la Somme, ayant été emporté d'assaut, la place capitula de suite. Le même soir, l'armée anglo-batave vint s'établir entre Vermand et Pérenne.

Le 27, l'armée prussienne continua son mouvement; les corps de Ziethen et Thielemann, sur Compiègne, et celui de Bülow sur Pont-Saint-Maxence. L'armée française était toujours à Soissons; et par un oubli inconcevable, le ma-

réchal Soult, qui la commandait, ne s'était, en aucune manière, occupé de sa gauche. S'il y avait eu un fort détachement à Compiègne, et que les ponts de Saint-Maxence et de Creil eussent été détruits, il est certain que les armées coalisées auraient été arrêtées jusqu'à l'arrivée des équipages de ponts anglais, qui étaient encore en arrière de Péronne. Il paraît qu'on n'a pas imaginé que les armées ennemies pussent se diriger sur Paris, par la route directe de Pont-Saint-Maxence et Senlis. Sur l'observation du général d'Erlon, le maréchal Grouchy; qui venait de prendre le commandement, l'envoya dans la nuit du 26 au 27, à Compiègne, avec son corps, réduit à environ quatre mille hommes, et les cuirassiers du comte de Valmy. Le général d'Erlon arriva à Compiègne le matin, et y trouva la division Jagow, du corps de Ziethen, qui venait de passer le pont et qui occupait la ville. Après une escarmouche de quelques heures, le général d'Erlon, hors d'état de résister aux troupes qui allaient déboucher sur ce point, défila par sa gauche, le long de la forêt, afin de gagner Verberie et Senlis, et se placer de front aux troupes ennemies, qui déboucheraient de Pont-Saint-Maxence; il fit prévenir le maréchal Grouchy du mouvement des Prussiens. Co dernier, qui avait réuni toute l'armée à Soissons, se mit en mouvement de retraite, et vint le soir prendre position à Villers-Cotterets; le 2º corps, la garde et les cui-

rassiers en avant vers Vaucienne; le corps du général Pajol et la division Domont, en arrière de la forêt. Le corps du général Vandamme, qui devait arriver à Soissons le 27 au soir, recut l'ordre de se diriger sur Villers-Cotterets. Pendant ce temps, le corps de Bülow avait atteint Pont-Saint-Maxence. et son avant-garde, de quatre bataillons et huit escadrons, sous les ordres du général Sidow, avait passé l'Oise à Creil, et s'était portée sur Senlis, qu'elle occupa vers neuf heures du soir. Le général d'Erlon arriva une heure plus tard devant la ville, et une brigade de cuirassiers, qui était en avant, traversa Senlis, ce qui fit courir aux armes les Prussiens, déjà occupés à piller. dans les maisons. La fusillade s'engageait aux portes, lorsque le général d'Erlon se décida à éviter un combat de nuit, dont l'issue risquait d'entraîner la destruction de la ville, que l'ennemi n'aurait pas balancé à incendier. Le but de son mouvement était de gagner les Quatre-Bras, près Gonesse, et de couvrir la gauche de l'armée qui se retirait par Nanteuil et Dammartin. Il fit done appuver sa colonne à gauche vers Mont-l'Évêque, où elle prit position, et le lendemain, au jour, il regagna la grande route et se dirigea sur Louvres.

Le soir, l'armée prussienne occupait les positions suivantes: le corps de Ziethen passa l'Oise à Compiègne, et s'avança au delà de la forêt jusqu'à Bethancourt; la division Pirch 11, avec

un régiment de dragons, fut poussée en avant vers Villers-Cotterets, et marcha toute la nuit; le corps de Thielemann vint à Compiègne; le corps de Bülow à Pont-Saint-Maxence, ayant son avant-garde à Senlis. L'armée anglo-batave vint en avant de Nesle et de Roye.

Le 28, vers trois heures du matin, le manéchal Grouchy avait mis l'armée en mouvement vers Nanteuil. Dans ce moment, la division prussienne de Pirch 11 déboucha le long du bois: elle s'était dirigée, en sortant de la forêt de Compiègne, par Morienval et Bonnevil. Villers-Cotterets était défendu par une faible arrièregarda; le corps du maréchal Groudhy, était en position, sur les hauteurs de Vaucienne. Le général: Pirch poussa d'abord un escadron de dragons à sa gauche, pour gagner la route de Soissons. Cette troupe rencontra une batterie d'artillerie à cheval qui sortait de Montgobert, où elle s'était retardée par le faute du chef, et s'en enspara. La cavalerio française, qui étail vers Vertefeuille, prit position pour attendre le général Vandamme. Maître de la route de Soissons, et assuré qu'il n'avait affaire qu'à l'arrière-garde de l'armée française, le général Pirch fit attaquer Villers-Cotterets, et vint à bout de s'emparer du parc. Alors il se déploya, la gauche au château, et la droite à Long-Pré, et se prépara à engager l'action. La canonnade s'ouvrit, et les Prussiens essayaient en vain de déboucher de Villers-Cotterets, lorsque leur gauche sut subitement attaqués à dos par le corps de Vandamme, qui arrivait en ce moment. Le général Vandamme porta de suite une colonne d'infanterie sur Villers-Cotterets, pendant que deux régimens de cavalerie tournaient l'ennemi, dans la direction de Vivières et Rheteuil. Villers-Cotterets sut emporté, et le général Pinch, vivement poussé par sa gauche, pendant que sa getraite était ménacée, sut culbuté jusqu'à Bonneuil, d'où il regagna la route de Compiègne à Crepy. Le maréchal Grouchy continua sa retraite vers Napteuil, avec le 2° corps, la garde et les cuissasiers, et ordonna au général Vandamme de sa retirem par La Ferté-Milon, Meaux et Laigny, sur Paris:

Cepandant le général Ziethen, ayant appris l'évyénement du combat de Villers-Cotterets, se mit en mouvement par Crepy, afin d'atteindre notre arrière garde sur la route de Villers-Cotterets à Nanteuil. Le général Reille, avec le 2° corps et les cuirassiers, avait déjà dépassé Levigneu; mais la maréchal Grouchy, avec la garde, y:arrivait seulement, lorsque le général Ziethen, débouchant par la route de Crepy, s'empara du village. Coupé ainsi du 2° corps, le maréchal Grouchy, après une légère canonnade, évita le combat en se retirant par Assy, sur Claye. De Levigneu, Ziethen continua son mouvement sur Nanteuil, où îl eut un léger engagement avec notre arrière-garde. A la croisée des routes de

Soissons et de Senlis, le 1er corps rejoignit le 2e, qui prit position le soir en arrière de Bourget (\*). L'armée prussienne occupa les positions suivantes: le corps de Ziethen, à Nanteuil, et son avant-garde au Plessis; le corps de Thielemann autour de Crepy; la cavalerie, moitié vers Vaumaise, l'autre moitié à Montagny, près Nanteuil; le corps de Bülow, à Marly, et l'avantgarde près de Gonesse. L'armée anglo-batave s'avança vers Pont-Saint-Maxence, et prit position, la droite, à Saint-Just, et la gauche, à la grande route. Le quartier-général était à Orville. Le 20, l'armée française était rentret dans les lignes devant Paris. Le général Varidatione ar riva ce jour-là, et fut prendre position avec son corps et le 4°, sur les hauteurs de Montrouge. Le reste de l'armée occupa les hauteurs de Belleville et Montmartre, Vincennes, Saint-Denis et les bords du canal de l'Ourog; le 1er corps, entre la Villette et Vincennes, et le 2°, entre la Villette et Saint-Denis; la garde en réserve derrière le 1er corps, à Memilmontant; la cavalerie était au bois de Boulogne. Dès le 28, le maréchal Davoust avait pris le commandement en chef de

<sup>(\*)</sup> Nous ne pouvons passer sous silence une anecdote qui sert à prouver ce que nous avons dit au sujet des correspondances entre Paiis et le camp ennemi. Les avant-postes du général Reille lui amenèrent au Bourget un individu porteur d'un passe-port sous le nom de Petit. On dit que cet individu était le frère de M. Talleyrand, qui annonçait être chargé d'une mission importante près du gouvernement.

l'armée que ramenait le maréchal Grouchy (\*), et des troupes tirées des dépôts et qui avaient été réunies à Paris. Ces dernières troupes avaient été armées et portées en avant de Paris, savoir : celles des 1°, 2° et 6° corps, près de la butte Montmartre; celles des 3° et 4° corps sur les hauteurs de Belleville; la garde près du Petit-Charonne, et la cavalerie sur la route de Saint-Denis, à la croisée de Clichy. Le maréchal Davoust établit son quartier-général à la Villette.

L'armée prussienne occupa le soir les positions suivantes: le corps de Ziethen, entre Aulnay et Blanc-Ménil; l'avant-garde à Bondy et Baubigny: le corps de Thielemann avait une division à Dammartin, une à Longperrié, une à Rouvres et une à Villeneuve; la cavalerie était à Tremblay: le corps de Bülow était au Bourget, ayant son

<sup>(\*)</sup> M. de Fleury de Chaboulon avance que, pendant la retraite, il entra en pourparlers avec les Prussiens, et qu'un officier général fit rétrograder un colonel d'état-major de Blücher, qui venait conclure un traité avec lui. Ce fait nous paraît hasardé, et exigerait des preuves que l'auteur ne fournit pas. Il paraît cependant que des bruits de ce genre s'étaient accrédités, ou plutôt avaient été répandus dans Paris. Ils servirent de prétexte au gouvernement, pour ôter le commandement au maréchal Grouchy et le remettre au maréchal Davoust, puisqu'en lui prescrivant de ramener l'armée sous Paris, on lui défendit de conclure un armistice, ni même d'entrer en négociations. Les événemens qui ont suivi pourraient faire naître un doute d'une nature tout-à-fait contraire. L'armistice, de la manière dont on semblait le craindre, fut conclu plus tard. Ne pourrait-on pas demander si le motif qui fit ôter le commandement au maréchal Grouchy, n'est pas la crainte qu'il ne fût pas d'avis de capituler le 3 juillet?

avant-garde à Stains et vers Courneuve. L'armée anglo-batave occupait Pont-Saint-Maxence; le quartier-général de Wellington était au Plessis. Ce jour-là, les cinq commissaires, partis la veille de Paris, avec une nouvelle proposition d'armistice, arrivèrent à Pont-Saint-Maxence. Ils furent conduits au Fresnoy, à côté de la route, où ils eurent une entrevue avec lord Wellington.

Ainsi, le 20 au soir, l'armée prussienne se trouvait devant Paris, à plus de dix lieues en avant de l'armée anglaise, dont les postes les plus avancés ne dépassaient pas Senlis. Les Prussiens n'avaient pas soixante mille hommes, et le maréchal Davoust pouvait, en y comprenant les fédérés, qu'on pouvait mettre à côté des troupes de ligne; en réunir plus de cent mille. La seule comparaison des forces de part et d'autre nous fournit des réflexions pénibles. Nous allons examiner en peu de mots, si un résultat aussi désastreux avait pu être la conséquence immédiate de la bataille de Waterloo. Les corps qui avaient combattu au Mont-Saint-Jean étaient ralliés à Laon le 23. Le maréchal Grouchy, arrivéle 21 à Philippeville, pouvait être le 24 à Laon, en se dirigeant de Rocroy sur Montcornet. Une réflexion assez naturelle devait le dispenser du détour qu'il fit, par Réthel et par Reims. C'est que l'armée prussienne ne chercherait dans aucun cas à déboucher sur Mézières, lorsque le centre stratégique du système d'invasion des coalisés était Paris. L'armée du

nord, réunie à Laon, offrait encore une masse de près de soixante mille hommes. Il fallait alors se replier le 25 derrière l'Aisne, et suivre de l'œil les mouvemens des coalisés. On ne pouvait pas ignorer, le 24, que les avant-postes ennemis étaient sur les deux rives de l'Oise, devant Crecy et de vant Saint-Quentin. Ces avant-postes étaient prussiens; la conséquence naturelle à en déduire était donc, que l'armée anglo-batave suivait la route de Cambrai, par Péronne et Roye. Il en résultait donc encore, que la position de Laon n'était pas tenable. Ou elle serait attaquée de front par l'armée prussienne, et tournée par l'armée anglo-batave; ou elle serait débordée par toutes les deux : dans l'un et dans l'autre cas, la capitale était découverte. L'armée française fut ramenée de Laon à Soissons le 26, parce qu'on apprit que Saint-Quentin était occupé et La Fère investie. On se demande pourquoi, le même jour et de bonne heure, un corps assez fort n'occupa pas Compiègne; pourquoi des détachemens ne furent pas envoyés à Verberie, Pont-Saint-Maxence et Creil, pour détruire les ponts et garder ces passages?

On se demande comment le gouvernement provisoire, déjà installé le 23 au matin, et qui avait à sa disposition près de dix mille hommes de troupes, et quinze mille fédérés, qu'il pouvait armer, n'a pas envoyé un corps de troupes vers Senlis, et fait occuper Beaumont et Pon-

toise? Ces dispositions, que le bon sens aurait dictées au dernier officier de l'armée, que l'intelligence naturelle du soldat français lui faisait réclamer hautement et à grands cris, ne furent point prises. On ne dut même le mouvement tardif sur Compiègne, qu'aux observations du général d'Erlon, le dernier des généraux qui fût arrivé au point de retraite (\*). Ce mouvement, qui aurait arrêté la marche de l'ennemi, vingt-quatre heures plus tôt, servit au moins à décider le maréchal Grouchy à quitter Soissons, pour ne pas être coupé de Paris. Il fit très-bien de ne pas attendre les ordres du gouvernement provisoire, car ils ne furent donnés qu'à une époque où l'armée du nord devait être perdue, si elle était restée sur l'Aisne. La retraite du maréchal Grouchy fut rapide, et elle devait l'être, puisque les colonnes ennemies débouchaient sur son flanc, et qu'un peu moins d'impatience les aurait fait arriver sur ses derrières.

Pourrait-on vouloir soutenir, après ce court exposé des faits, que la retraite de l'armée sous Paris, sans avoir même essayé d'arrêter l'ennemi, ait été l'effet inévitable de la bataille de Waterloo? N'est-il pas évident qu'on pouvais retarder l'arrivée des ennemis de quelques jours? Si le maréchal Grouchy se fût hâté un peu da-

<sup>(\*)</sup> Après avoir fait tous ses efforts pour rallier quelques troupes à Beaumont et à Avesnes, le général d'Erlon arriva à Soissons, lorsque toute l'armée était réunie et qu'on le croyait prisonnier.

vantage de gagner Laon ou Solssons; si Compiègne eût été occupé le 25 ou même le 26 au matin, et les ponts de Saint-Maxence et de Creil rompus, il est certain que l'armée prussienne aurait été obligée d'attendre les équipages de ponts anglais, qui étaient encore en arrière de Péronne, et de manœuvrer pour forcer le passage: c'étaient au moins trois jours de gagnés. Avec soixante mille hommes on pouvait se défendre; et si les troupes de ligne réunies à Paris s'étaient avancées jusqu'à Senlis et Beaumont, on aurait encore pu arrêter pendant quelques jours les armées réunies. En vain voudrait-on objecter que le moral des troupes était ébranlé; une semblable allégation retombe toujours sur la tête du chef. La vieille armée qui, après avoir défendu l'indépendance de la France, en avait soutenu si long-temps la gloire et la grandeur, n'était pas sourde à la voix de la patrie. Mais sa confiance dans la plupart de ses chefs, était plus que chancelante; et après les fautes qui avaient été commises, il ne faut pas demander qui en était la cause. On s'est beaucoup récrié sur les accusations de trahison qui, dès-lors, se sont élevées de toutes parts, et qui se fondaient sur les résultats qu'on voyait arriver chaque jour. L'accusation était peut-être un peu trop sévère et surtout trop générale; cependant les fautes qui ont été commises du 23 juin au 3 juillet, ne peuvent admettre que trois causes: la trahison, la

pusillanimité ou l'ineptie. Laquelle peut-on imputer aux directeurs de la défense nationale à cette époque? Simple narrateur des faits, nous ne prononcerons pas.

Pendant que les événemens dont nous venons de rendre compte, se passaient à l'armée, les conséquences de la révolution politique du 22, se développaient à Paris. Le gouvernement provisoire s'était établi, basé plutôt sur des espérances vagues que sur la confiance de la nation, et sur la conscience intime des citoyens, que des mains fermes sauveraient l'indépendance nationale. Le moment était arrivé, où tous les efforts réunis de la masse des citoyens étaient nécessaires, pour soutenir une lutte qu'il n'était cependant pas impossible de hasarder. Il n'y avait pas de choix entre une convention et une dictature: on s'était décidé pour cette dernière (\*); mais il aurait fallu que les dictateurs appelassent la confiance de la nation et des armées par leur nom seul, ou qu'ils la fissent naître par la vigueur et par la sagesse de leurs mesures. Ni l'un ni l'autre n'arriva. La France, étonnée, en lisant les noms de ses nouveaux gouvernans, n'en vit qu'un qui lui rappelât ses jours d'énergie, de dangers et de gloire; et ce nom, refoulé au second rang, avait laissé le fauteuil de la présidence s'envelopper de présages sinistres. Aucun acte de

<sup>(\*)</sup> Le gouvernement provisoire, sans responsabilité, était une dictature réelle.

cette dictature, créée avec autant de précipitation que d'imprévoyance, ne justifia le choix des représentans de la nation. La police de Fouché, chargée des destinées de la France, enveloppa toutes les branches de l'administration dans ses filets insidieux; l'énergie nationale fut dirigée contre des fantômes; et le patriotisme, trahi dans ses efforts, se vit livré sans défense aux plus cruels et aux moins généreux de nos ennemis.

Dès le 23, une conspiration factice avait signalé les premiers pas du gouvernement provisoire, ou plutôt de son président. Ce premier acte devait déjà donner la mesure de ce qu'on pouvait en attendre Quand un gouvernement a recours au moven aussi inique que honteux d'inventer des conspirations, c'est qu'il conspire lui-même et qu'il cherche à distraire l'opinion publique de ses usurpations. Malheur à l'état où l'homme qui a acquis une effrayante célébrité dans cette carrière de sang et d'opprobre, parvient à se saisir des rênes du gouvernement, au nom de la sûreté de son souverain. Cependant cette conspiration fut le prélude de l'agitation et de la méfiance, dans laquelle la police s'appliqua à tenir les citovens. Ces germes de division furent soigneusement cultivés, et les différens genres de déception, qui furent employés, selon les affections ou les opinions de ceux contre qui elle était dirigée, rallumèrent les anciens partis et en créèrent de nouveaux. Nous étions dans un état qui ne différait de l'anarchie que par le manque d'action, et nous y serions tombés, si la main qui guidait nos destinées n'eût pas mis le plus grand soin à contre-balancer les espérances et les craintes. Cela se pouvait, car cette même main était la directrice de tous les partis à la fois.

Dans la séance du 23, quelques membres de la chambre des représentans, s'aperçurent cependant que le gouvernement provisoire se trouvait investi d'une dictature illimitée; de ce même pouvoir dont la crainte seule avait amené l'abdication de Napoléon. Un d'entre eux proposa de soumettre le gouvernement provisoire à une responsabilité collective. Mais il était déjà trop tard; le parti qui dirigeait les destinées de la France avait acquis une trop grande intensité de pouvoirs, pour qu'il fût possible d'y mettre des bornes. Il était même trop tard pour un autre motif. C'est que la responsabilité, quelque indispensable qu'elle fût, n'aurait servi qu'à fournir un prétexte pour paralyser toutes les mesures nationales, si urgentes dans une crise pareille: nous verrons qu'elles le furent déjà assez, par la conduite chancelante et les tergiversations du gouvernement. La question de la responsabilité amena une discussion, qui y était tout-à-fait étrangère, ce fut celle de la succession de Napoloon II, au trône de son père. En effet, la responsabilité des membres du gouvernement provisoire ne pouvait rîen avoir de commun avec cette seconde question. Sous quelque point de vue qu'on voulût considérer le quintumvirat qu'on avait investi du pouvoir, rien ne devait le soustraire à la responsabilité que devait entraîner l'état de simple agent, dans l'absence matérielle de tout souverain reconnu. Les représentans de la nation française, entre les mains desquels était retombée l'autorité suprême, pouvaient bien déléguer un ou plusieurs individus pour l'exercer en leur nom; mais ils ne pouvaient pas et ne voulaient certainement pas affranchir ces délégués temporaires du devoir qui leur était imposé à eux-mêmes : celui de surveiller, au nom de la nation, l'exercice du pouvoir exécutif.

Cette réflexion a-t-elle échappé à tous nos représentans, ou a-t-elle été écartée par l'idée que les négociations, qu'on allait entamer avec les coalisés, ne devaient plus éprouver d'obstacles, et que leur résultat amènerait la solution du problème? Tout porte à croire, et la discussion même qui s'éleva semble le prouver, que cette dernière opinion dominait dans la chambre. Sous ce point de vue, si la question de la responsabilité pouvait paraître inutile, celle qui lui succèda ne pouvait pas moins être regardée comme intempestive. C'était la veille qu'elle aurait pu être agitée, parce que c'était en recevant l'abdication conditionnelle de l'empereur, que la convenance voulait qu'on s'expliquât sans réticence sur la condition qui y était énoncée. Ce jour-là était précisément celui où il fallait prendre une décision irrévocable, de quelque nature qu'elle fût. Voulait-on braver les menaces de la coalition? il ne fallait pas toucher au chef qu'on s'était donné. Voulait-on donner une preuve de loyauté nationale, en faisant un sacrifice, que la coalition présentait comme le seul qu'elle voulût exiger? on pouvait le faire, en sauvant l'honneur et l'indépendance de la nation: mais il fallait le faire sans retour et avec énergie; il fallait, en écartant et Napoléon et sa famille, proclamer sur-le-champ le souverain que la France reconnaîtrait; faire signifier aux coalisés cette reconnaissance comme irrévocable; transporter le gouvernement au delà de la Loire, et lever la France en masse. Ce parti eût été sans doute le plus convenable, parce qu'il nous évitait les humiliations que nous avons éprouvées depuis, et qui nous ont fait descendre de fait au rang des puissances du second ordre.

On avait mieux aimé résoudre la question par le ailence. Ayant adopté le parti de négocier, en écartant l'homme à qui la coalition avait déclaré qu'elle en voulait seul, on lui avait même déjà donné une solution négative. Il valait mieux s'en tenir là. En rouvrant une discussion inutile, on n'amenait d'autre résultat que celui de donner une preuve de faiblesse, en révélant au public les considérations politiques qui avaient

maîtrisé la délibération de la veille. La discussion s'alluma cependant. Plusieurs orateurs parlèrent en faveur de l'hérédité constitutionnelle: d'autres s'éleverent contre, par des considérations auxquelles la détermination prise de négocier avec l'ennemi ne permettait guère de répondre; d'autres enfin proposèrent d'écarter la question par l'ordre du jour, moyen qui peut servir à défaut de réponse, pour tirer une assemblée délibérante d'embarras. Enfin, un dernier orateur, après avoir conféré avec F., parvint à terminer la discussion par un discours assez adroit, qui, sans rien conclure, concilia toutes les opinions, parce que chacune y trouva sa part. Après avoir fait observer, ou plutôt après avoir rappelé à la chambre que les coalisés, qui n'avaient pas voulu traiter avec Napoléon, ne le voudraient probablement pas avec le fils, ou en son nom, l'orateur ajouta qu'il devait s'agir de la patrie et non pas d'un homme. Il était malheureux, dit-il, qu'on eût rendu publiques les considérations politiques qui ont pu influencer l'abdication. Cette abdication avait été acceptée; les conditions devaient l'être aussi, puisqu'elle était un acte volontaire et non l'effet d'une révolution. Mais l'acte important, la mesure décisive qu'on avait prise la veille était-elle assez sûre, assez complète pour donner les résultats qu'on en attendait? Il était certain et indubitable que le gouvernement devait agir au nom de la nation,

et que c'était au nom de la nation qu'il fallait combattre pour le maintien de l'indépendance et de la liberté. Mais n'y avait-il en France qu'un parti? Après avoir tracé un tableau rapide des différens partis existans en France, ou que les circonstances du moment avaient fait naître, et démontré la nécessité de se rallier autour d'une opinion, fixe et déterminée, l'orateur conclut que la question incidente qui venait de s'élever avait rendu nécessaire la proclamation de Napoléon II. Il proposa done, et la chambre adopta, sur cette base, un ordre du jour motivé, qui réunit l'unanimité des suffrages (\*). L'orateur conviendra lui-même, que son discours était plus spécieux encore qu'il n'était éloquent. Mais il n'était pas possible de se tirer autrement d'une question vicieuse; je dis vicieuse, parce qu'elle sortait la chambre de la position où elle s'était placée la veille. Vingt-quatre heures plus tôt on avait reconnu et accepté la condition imposée par l'ennemi; il na convenait plus, même pour la dignité nationale, de vouloir la refuser à moitié. Au reste, le gouvernement provisoire, après avoir fait une espèce de mention de cette résolution, dans une proclamation au peuple français, la laissa dormir dans le procès-verbal où elle était consignée. Un arrêté du 26, porte que tous les actes publics émanés des différentes autorités et

<sup>(\*)</sup> Voyes Pièces justificatives, Nº XXVI.

même ceux des notaires, seront intitulés : au nom du people français.

Dans la chambre des pairs, la même discussion s'était ouverte, dès le 22 au soir; elle avait été fermée sur la proposition du comte Decrès, qui avait appelé la chambre à s'occuper de la nomination de la commission du gouvernement. Le lendemain elle se rouvrit à la réception du message des représentans, et elle aboutit à une déclaration semblable.

Cependant le gouvernement provisoire s'était constitué le 23, et le duc d'Otrante en avait été nommé président par ses collègues. Le porte-feuille des affaires étrangères fut confié au baron Bignon, celui de la guerre au baron Marchant, et celui de la police au comte Pelet, de la Lozère. Le maréchal Davoust fut chargé de la défense de Paris; le général Andréossy du commandement de la première division militaire; le général Drouot du commandement de la garde impériale; le maréchal Masséna fut nommé commandant en chef de la garde nationale de Paris. Ses travaux du 23 se bornèrent là.

Le 24, il annonça son installation à la France, par une proclamation et un arrêté rendu ensuite de la délibération des deux chambres, qui appelait tous les Français à la défense de la patrie (voyez page 165) (\*). Le même jour, furent nom-

<sup>(\*)</sup> Voyez Picees justificatives, Nº XXVII.

més les plénipotentiaires chargés de négocier avec les puissances coalisées; ce furent MM. de Lafayette, Sébastiani, d'Argenson, La Forêt, de Pontécoulant, et M. B. de Constant, en qualité de secrétaire. Ils partirent le soir même, se dirigeant d'abord à Laon.

Pour ne pas nous interrompre par des observations qui peuvent facilement se réduire à une seule, nous allons rapporter tout d'un trait les opérations du gouvernement provisoire, relativement à la défense nationale, jusqu'au 29 juin: le récit n'en sera pas long. Par un message du 24, le gouvernement proposa aux chambres deux projets de loi, l'un tendant à autoriser les réquisitions pour le service de l'armée, l'autre, pour la mise en surveillance, ou l'arrestation provisoire des individus coupables de manœuvres séditieuses ou de trahison. Ces deux projets furent adoptés le lendemain. Un arrêté du 25 prescrivit à tous les militaires absens de leur corps de rejoindre le corps le plus prochain, ou de se rendre à Paris. Enfin, le 28, une loi, qui déclarait la ville de Paris en état de siége, avant été rendue sur la proposition du gouvernement, celui-ci prit un arrêté pour en déterminer l'exécution (\*).

Après son abdication, Napoléon était resté à l'Élysée. Fouché, qui l'y voyait mal volontiers, mais qui ne voulait pas lui faire l'invitation fran-

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, Nº XXVIII.

che de se retirer ailleurs, eut recours à d'autres moyens. A chaque instant, des avis, tantôt de jour, tantôt de nuit, venaient annoncer à Napoléon des conspirations contre sa personne. Il méprisa ces avis, car il savait bien que les Français ne sont pas assassins; mais il sentit que son séjour dans une maison impériale pouvait jeter des doutes sur la bonne foi de son abdication, et le 25, à midi, il partit pour la Malmaison; de là il prit congé de l'armée, par une adresse qui n'a été publiée que dans un seul journal (\*). Son premier projet avait été de se retirer en Angleterre; quelques personnes, qui connaissaient mieux les Anglais, le dissuadèrent. Alors il demanda au ministre de la marine un état des bâtimens prêts à partir pour l'Amérique. Ce dernier l'envoya, et en recommanda un, qui était au Hâvre, et dont le capitaine attendait à Paris sa décision. Napoléon, ne se fiant pas à l'offre qui lui était faite, refusa. Fouché, instruit de son refus, lui fit insinuer qu'il fallait partir. Napoléon répondit qu'il était prêt, et demanda deux frégates. Le ministre de la marine, qui eut ordre de les préparer à Rochefort, destina la Saale, capitaine Philibert, et la Méduse, capitaine Poncé. L'amiral Violette devait d'abord commander cette expédition; se trouvant absent, elle fut confiée au capitaine Poncé. Mais le gouvernement, qui avait donné

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, Nº XXIX.

à ses plénipotentiaires des instructions au sujet de Napoléon, voulant en attendre le résultat, et une réponse sur le sauf-conduit qui avait été demandé, suspendit le départ; il prit même la mesure d'envoyer le général Beckers à la Malmaison.

Le 27, le ministre de la marine vint annoncer à Napoléon que les ennemis s'avançaient et qu'il fallait partir sans sauf-conduit. Napoléon, frappé de l'imprudence que commettaient les généraux ennemis, envoya alors le général Beckers à Paris, offrir au gouvernement de le mettre momentanément à la tête de l'armée, pour éloigner l'ennemi de la capitale, et faciliter par-là les négociations (\*). Il était si persuadé de la justesse de ses vues, qu'il avait fait commander des chevaux. Fouché se récria hautement, et décida (malgré Carnot) ses collègues à refuser: alors Napoléon chargea le général Flahaut d'aller concerter son départ avec le gouvernement. Ce général eut, aux Tuileries, une altercation avec le maréchal Davoust, qui s'écria: « S'il ne part pas à l'instant, je le « ferai arrêter, je l'arrêterai moi-même. » Cette altercation finit par une menace de punition, à laquelle le général Flahaut répondit en donnant sa démission. Cet incident irrita Napoléon, qui voulut se présenter à l'armée. On l'en détourna, et son départ fut fixé à la nuit du 27 au 28. Mais le

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, N. XXX.

gouvernement, qui venait de recevoir une dépêche de ses plénipotentiaires, qui annonçait que le départ de Napoléon, avant l'issue des négociations, serait regardé comme un acte de mauvaise foi, le retint encore. Cependant on avait reçu l'avis que Blücher cherchait à enlever Napoléon, et qu'il avait dit : « Si je puis attraper Bonaparte, « je le ferai pendre à la tête de mes colonnes. » Cette lâcheté était dans le caractère de l'Arioviste prussien. Le gouvernement se trouva dans la perplexité. Napoléon pouvait se mettre à la tête de l'armée. L'armée pouvait aller le chercher, ou il pouvait tomber entre les mains d'un ennemi sans foi. Ce dernier danger était cependant le moins à craindre, les troupes les plus voisines de la Malmaison veillaient à la sûreté de Napoléon.

:

ľ

Æ

Ý

£

Enfin le gouvernement fut tiré d'embarras, par le refus que fit Wellington d'un sauf-conduit. Le 29, à trois heures et demie du matin, le ministre de la marine vint en prévenir Napoléon, qui partit dans la journée pour Rochefort. Durant ce voyage, qui se fit lentement, Napoléon rejeta toutes les offres qui lui furent faites. En arrivant à Rochefort, le 8 juillet, il se trouva que les Anglais, prévenus, avaient eu le temps d'amener une escadre devant la rade. L'amiral anglais ayant refusé les garanties qu'on lui ayait demandées, et l'impossibilité d'échapper au blocus étant reconnue, Napoléon s'était décidé à s'embarquer à bord d'un américain, qui était à l'embouchure

de la Gironde, et qui avait promis de le soustraire à ses ennemis. Mais d'autres conseils prévalurent, et, le 15, il se rendit aux Anglais. Le général Beckers voulait l'accompagner à bord de l'amiral. « Retirez-vous, général, lui dit Napo-« léon, je ne veux pas qu'on puisse croire qu'un « Français est venu me livrer à mes ennemis. »

En examinant les mesures prises par le gouvernement provisoire, on se convaincra facilement qu'elles étaient loin de correspondre à l'objet qu'on paraissait avoir en vue, et qu'elles ne remplissaient pas les intentions exprimées dans les résolutions des chambres, du 22 juin. Il semble que le gouvernement, décidé à négocier avec les chefs des deux armées les plus voisines de Paris, ne jugea pas à propos de déployer une force, dont le but serait de forcer Blücher et Wellington d'attendre l'arrivée de tous les souverains.

En effet, la résolution précitée portait, que la guerre était nationale, et que tous les Français étaient appelés à la défense de la patrie. La conséquence de cette déclaration devait être de prendre les mesures les plus promptes, afin de réunir des forces assez considérables pour appuyer les négociations qu'on voulait entreprendre. Il aurait donc fallu ordonner la mobilisation immédiate de toute la garde nationale des départemens, la formation en bataillons de celle qui était armée de fusils de calibre, et la levée en masse du reste. Il aurait fallu ordonner la réunion à marches for-

cées de ces hataillons derrière la Loire, et y transporter sans délai le siège du gouvernement. Parlà on réunissait une force imposante, et, pendant que l'armée du nord défendrait les approches de Paris et le passage de la Seine, on gagnait le temps d'attendre l'arrivée des souverains coalisés; alors on pouvait traiter avec tous. Ce qu'il fallait surtout éviter, était de conclure une convention quelconque avec deux généraux, dont les stipulations ne présentaient aucune espèce de garantie, puisqu'ils pouvaient être désavoués.

Au lieu de prendre ces mesures, que réclamaient les intérêts de la France, que fit le gouvernement provisoire? Il décréta une conscription, ou plutôt la levée du restant des conscrits appelés le o octobre 1813, et qui ne s'étaient pas mariés depuis. En admettant que la moitié de ces conscrits n'ait pas marché en 1814, il en serait resté quatre-vingt mille, dont moitié sans doute étaient ou mariés, ou compris dans la garde nationale mobile des départemens qui étaient ou allaient être envahis. Qu'on y ajoute encore qu'il fallait près de deux mois, pour que l'appel et la révision de cette conscription fussent faits et que les conscrits eussent rejoint l'armée; qu'il fallait encore le temps de les équiper et de les instruire. Il résultera alors de tous ces faits incontestables, que le décret du gouvernement préparait dans l'espace de deux mois, à la France, une levée de guarante mille: hommes au plus: et ce sont de telles mesures

qu'on prenait, lorsque deux cents bataillons de garde nationale auraient pu être réunis à Orléans dans peu de jours! Il serait inutile de chercher à couvrir les erreurs du gouvernement provisoire, en les justifiant par des considérations politiques, quelques respectables qu'elles puissent être en elles-mêmes. Le souverain qu'on voulait rendre à la nation, aurait dû être appelé dans les rangs des Français armés pour défendre leur indépendance; derrière lui, une forêt de baïonnettes devait élever une barrière impénétrable aux prétentions de l'ennemi. Hors de là il ne pouvait y avoir que des malheurs à attendre et aucune garantie pour les éviter.

L'arrêté du 28, pris en conséquence de la loi qui mettait Paris en état de siége, ne présente également que des mesures insuffisantes pour la défense de la capitale. L'article 1er annonce que les approches seules de Paris seront défendues. Certes, l'intention de ne pas défendre la capitale de maison en maison, comme les Espagnols avaient fait à Saragosse, est tout-à-fait raisonnable: le sacrifice d'une ville comme Paris entraînait des conséquences trop calamiteuses pour qu'on pût en faire la proposition : mais pour en défendre les approches était-il nécessaire de n'y employer que les troupes de ligne, lorsque tant de gardes nationaux demandaient de marcher à l'ennemi? L'article 2 dit, il est vrai, que les légions ou bataillons de la garde nationale

pourront être employés, sur leur demande, avec les troupes de ligne. Mais les chefs des bataillons ou même des légions, auraient-ils voulu prendre sur leur responsabilité une demande isolée? se seraient-ils même crus autorisés à la faire, avantd'avoir l'assentiment, un par un, de leurs subordonnés? L'article 3 porte que les tirailleurs de la garde nationale, ou plutôt les fédérés, seront employés dans les postes les plus rapprochés de la capitale. Ne valait-il pas mieux les envoyer à l'armée, plutôt que de priver ainsi cette même. armée d'un renfort de quinze mille hommes, qui demandaient tous les jours la permission de la rejoindre? Au reste cette question est devenue oiseuse par le fait, puisque les fédérés n'ont pas été armés. L'article 5 est indéfinissable. Comment! c'était le 28, qu'on se ressouvenait que l'armée du nord était à Soissons, où elle risquait d'être coupée de Paris, par la marche des armées ennemies! L'article 7 et l'article 8 étaient déjà devenus surabondans, puisqu'on n'avait pas donné aux armées du Rhin et du Jura l'ordre de se rendre à Paris, quand cela se pouvait, c'est-àdire le 23: il était facile de juger que le 28 elles étaient déjà coupées de la capitale et ne pouvaient plus y venir. Il en était de même de celle de la Vendée; on demandera seulement à quoi elle servait de réserve. Ce court exposé renferme toutes les mesures de défense qu'a prises le gouvernement provisoire, et les questions qui peuvent naître de l'examen de ses actes. Le lecteur les résoudra comme il le jugera convenable,

Nous avons vu que, dès le 24, les plénipotentiaires chargés de négocier au nom du peuple français, étaient partis de Paris. Les instructions dont ils étaient porteurs étaient entièrement basées sur les déclarations des coalisés, et reposaient sur l'indépendance nationale et l'intégralité du territoire (\*). Le 25, ils arrivèrent à Laon, d'où ils firent prévenir Blücher et Wellington de leur arrivée et de leur mission. Le 26, ils eurent une entrevue avec deux officiers de l'étatmajor de Blücher. Ce dernier, pour conclure un armistice, demandait non-seulement toutes les places de la Flandre, mais celles de la frontière orientale, y compris Metz et Thionville. Il eut même l'impudeur de faire dire, qu'elles seraient plus sûrement gardées dans ses mains que dans celles des généraux français. Blücher et ses deux acolytes prétendaient toujours que les coalisés ne voulaient pas se mêler du gouvernement de la France; mais qu'ils voulaient être maîtres de la personne de Napoléon. La demande de la remise des places fortes fut écartée, comme outrepassant les pouvoirs des plénipotentiaires; cependant Blücher et Wellington se montrèrent disposés à recevoir des commissaires spéciaux, chargés de négocier un armistice. Les plénipo-

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, Nº XXXI.

tentiaires rendirent compte de cette conférence au gouvernement, et ajoutèrent dans leur rapport, que l'évasion de Napoléon, avant l'issue des négociations, serait regardée comme une mauvaise foi de notre part, et pourrait compromettre essentiellement le salut de la France. Le 27, ayant reçu leurs passe-ports, ils partirent de Laon, se dirigeant à Mannheim par Metz. Wellington répondit le lendemain à M. Bignon, pour refuser le sauf-conduit de Napoléon (\*).

Arrivés à Kayserslautern, le maréchal Barklay de Tolly prévint les plénipotentiaires que les souverains avaient dépassé Mannheim. Alors ils changèrent de route, et, le 30 juin, ils arrivèrent à Haguenau. Les souverains coalisés refusèrent de les recevoir, et nommèrent des commissaires pour traiter avec eux. Ce furent le comte Wallmoden, pour l'Autriche, le comte Capo d'Istria, pour la Russie, et le général Knesebeck, pour la Prusse; le général lord Stewart, quoique sans mission spéciale, prit part à la conférence, et y joua même le rôle principal, comme représentant l'Angleterre, chef de la coalition par ses subsides. La négociation, si on peut donner ce nom à une conversation assez impérieuse, où lord Stewart permit à peine aux autres commissaires coalisés de placer quelques observations, fut courte. Nos plénipotentiaires exposèrent la situa-

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, No XXXII.

tion nouvelle où se trouvait la France, par l'abdication de Napoléon, et demandèrent la cessation des hostilités, le but de la guerre étant rempli. Cette interpellation, faite à la loyauté des coalisés, ne fut et ne devait être qu'une tentative inutile; lord Stewart y répondit par des subterfuges. Il demanda d'abord de quel droit l'assemblée législative avait déposé son souverain. Cette demande seule, après le traité du 25 mars, et la déclaration qui l'avait expliqué, caractérisait la politique de la coalition, et présageait les actes qui devaient suivre. Les coalisés n'avaient-ils pas demandé cette abdication, qui, disaient-ils, était le but unique de leurs hostilités? Nous n'ajouterons aucune réflexion à ce peu de mots : il était, dès ce moment, indubitable que toutes les déclarations les plus solennelles et les droits les plus sacrés des nations allaient être foulés aux pieds. A cette question si révoltante, lord Stewart ajouta peu après une grossièreté, en traitant l'armée française d'une bande de traîtres. Comment a-t-il pu proférer ces expressions sans rougir? Comment n'a-t-il pas été pénétré de la vérité accablante, que le ministère anglais a perdu le droit de reprocher, à quelque individu que ce soit au monde, la trahison ou la perfidie. Cette négociation pénible et si peu honorable pour les commissaires de la coalition, termina le 1er juillet, à neuf heures du matin, par la remise officielle d'une note, qui devait contenir la réponse des

coalisés, et qui ne contenait que de nouveaux subterfuges (\*). On y alléguait que les puissances coalisées ne pouvaient pas traiter séparément; comme si la présence de lord Stéwart n'eût pas complété la réunion du quartumvirat européen. La conclusion en était une demande peu digne de la loyauté des puissances coalisées, et révoltante pour le caractère généreux de la nation française; la seule en Europe qui, même jusqu'à ce jour, ne se soit pas souillée par l'extradition des malheureux proscrits ou persécutés, qui avaient touché son territoire; la seule dont les toits hospitaliers n'aient jamais été transformés en cachots, pour servir des passions étrangères; la seule enfin, où un ennemi même, s'il est infortuné, trouve non-seulement des secours, mais les égards que les cœurs nobles savent accorder au malheur.

Les plénipotentiaires français furent conduits le même jour à Bâle, d'où ils se dirigèrent sur Paris. Ils y arrivèrent dans la nuit du 4 au 5, et le gouvernement provisoire crut devoir cacher la réponse qu'ils avaient reçue. Un bulletin, publié dans le Moniteur, annonce simplement que les conférences de Haguenau ont été ajournées, jusqu'à ce que le ministre d'Angleterre ait reçu ses pouvoirs, et que les souverains coalisés avaient l'intention la plus prononcée de ne pas s'écarter

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, Nº XXXIII.

des assurances que donnaient leurs déclarations. On voit qu'il n'était pas possible de publier un bulletin plus directement contraire à la vérité.

Pendant que nos plénipotentiaires voyageaient ainsi, allant chercher un dénoûment, qu'un peu de réflexion et une juste appréciation de la situation réelle des choses, auraient pu faire deviner à Paris, sans les envoyer à cent lieues; pendant ce temps, dis-je, des négociations intérieures se préparaient dans la capitale. Peu après l'abdication de Napoléon, des ouvertures, de la part du roi Louis XVIII, avaient été faites au maréchal Davoust, par le maréchal Oudinot; des propositions lui furent demandées. Le chef et quelques membres du gouvernement provisoire avant été prévenus de cette négociation, il en résulta un projet de convention en quinze articles, comprenant les conditions auxquelles le gouvernement royal devait être de nouveau reconnu. La réponse qui fut transmise par le maréchal Oudinot, quoique très-réservée et renfermant quelques ambiguités, contenait cependant la garantie de la sûrete des personnes et des propriétés, et contre toute espèce de recherches; cette double garantie était assurée sans restriction. Après ces premiers pas, la négociation passa à M. de Vitrolles, qui eut des conférences fréquentes avec le maréchal Davoust. Fouché, le troisième membre de ce triumvirat, retint pour lui la direction suprême de la négociation, qu'il voulait encore prolonger, parce

qu'il ne trouvait pas le moment opportun pour prendre lui-même l'initiative. Habile dans l'art de se rendre nécessaire, c'était en domant un caractère semi-officiel à ses démarches, en initiant à moitié beaucoup de personnes dans ses secrets, et en divisant la responsabilité des événemens en un grand nombre de portions, qu'il cherchait à élargir la base qui devait le soutenir, et qu'il voulait que tous les ressorts qu'il faisait agir vinssent de nouveau correspondre au centre d'action.

Cependant, après les premières réponses faites par Wellington et Blücher aux plénipotentiaires français, Fonché jugea nécessaire de hasarder une première démarche ostensible, qui préparat celles qu'il voulait faire plus tard. Dans la nuit du 26 au 27 juin, le maréchal Davoust écrivit au président du gouvernement, pour lui transmettre le rapport des armées. En même temps il lui manda qu'il n'y avait pas un moment à perdre pour envoyer au roi Louis XVIII et lui faire les propositions suivantes : 1° d'entrer à Paris, sans garde étrangère; 2° de prendre la cocarde nationale et de conserver le drapeau tricolore: 3° de garantir la sûreté de toutes les personnes et de toutes les propriétés, quels qu'aient été les fonctions, votes et opinions jusqu'à ce jour; 4º de maintenir les deux chambres existantes; 5° d'assurer aux fonctionnaires publics la conservation de leurs places, et à l'armée la conservation de ses grades, pensions, honneurs et prérogatives; 6° de maintenir la légion d'honneur et ses institutions, comme premier ordre de l'état.

Fouché, toujours attentif à chercher les occasions de se rendre nécessaire à tous les partis, n'avait amené cette démarche que pour démontrer à ceux de ses collègues qui n'entraient pas dans ses vues, que les chefs de l'armée insistaient eux-mêmes sur un accommodement; il devait en résulter, selon lui, que le gouvernement provisoire, pour ne pas perdre l'initiative, consentirait à entrer en négociations, et qu'elles passeraient par ses mains. Il ne voulait pas que ces négociations lui échappassent, parce qu'elles devaient lui fournir l'occasion de persuader, d'un côté à ses collègues, que le seul moyen de salut était celui qu'il proposait, et de démontrer, de l'autre côté au souverain, que lui seul avait su diriger l'opinion publique et amener l'armée et les citoyens à la soumission. Il devait résulter de cette complication, que sa permanence à la tête des affaires était nécessaire au bien public, et la seule garantie du maintien de l'ordre. Dans la séance du 27, il présenta la lettre de Davoust à ses collègues. Ceux-ci décidèrent qu'il fallait s'en tenir à la question militaire, et le même jour la commission du gouvernement proposa aux chambres le projet de loi qui mettait Paris en état de siége.

Le 28 au matin, cinq nouveaux plénipoten-

tiaires furent envoyés par le gouvernement au quartier-général de Wellington. C'étaient MM. Andréossy, Boissy-d'Anglas, de Valence, Flaugergues et La Bénardière. Leur mission était d'insister sur la conclusion d'un armistice, jusqu'au retour des premiers plénipotentiaires, Ils étaient en même temps porteurs d'une lettre particulière du duc d'Otrante au duc de Wellington (\*). Cette lettre était sans doute écrite avec adresse: car nulle part on n'y trouve une opinion décidément arrêtée. La seule caractéristique prononcée qu'en y trouvât, était le manque de cette dignité qui convenait au gouvernement de la France, dans quelque position qu'il se trouvât alors. Le ton soumis et la flatterie qui y dominaient, ne pouvaient servir qu'à exciter un ambitieux à en profiter pour dicter des lois. Ces derniers plénipotentiaires rencontrèrent l'armée prussienne au delà de Nanteuil. Les difficultés qu'on leur fit éprouver, fruits de l'humeur que ressentaient Blücher. et Gneisenau de ce qu'on ne s'adressait pas à eux, et qu'ils exhalèrent avec leur urbanité accoutumée; ces difficultés, dis-je, empêchèrent nos députés d'arriver à Pont-Saint-Maxence avant le 29 au matin. On les conduisit à Fresnoy, village hors de la route, où ils attendirent l'arrivée du duc de Wellington, dont le quartiergénéral avait été marqué au Plessis.

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, No XXXIV.

Dans la même journée, le duc d'Otrante fit choix d'un Anglais, aide-de-camp du roi de Naples, Joachim, et qui se trouvait alors à Paris, pour lui servir d'agent, dans les communications directes qu'il voulait se réserver avec le duc de Wellington. Nous allons nous servir du récit de cet agent même, dont les expressions témoignent assez l'impartialité, et surtout l'absence de tout sentiment défavorable au duc d'Otrante (\*). Le 28, à minuit, M. M... partit de Paris, porteur d'une dépêche secrète pour le duc de Wellington, et d'un message ostensible, dont la substance était, que les coalisés ayant déclaré que la guerre était dirigée contre Napoléon seul, il étuit convenable d'attendre le résultat des negociations entantées avec les souverains, avant que Sa Seigneurie entreprit quelque demarche décisive.... La dépêche secrète, que M. M... cacha dans ses bas, ainsi qu'on l'a su depuis, portait en substance une invitation à Wellington, de se hater de venir occuper Paris, pour mettre fin aux désordres que produisait, disait-il, l'exaltation des fédérés et des bonapartistes. M. M... traversa les avant-postes français sans trompette et à peu près par surprise. Arrivé à l'avantgarde prussienne, M. M... fut conduit chez Blücher, dont il cut à essuyer la mauvaise hu-

<sup>(\*)</sup> Interesting facts, etc., by Fr. Macirone. London, Ridwgay, 1817, page 37-45.

meur, ainsi que celle de Gneisenau, au sujet des fréquens messages du gouvernement français au duc de Wellington; ce qui était manquer de respect aux Prussiens. Cependant M. M... continua sa route le 29 au matin; il joignit le duc de Wellington au delà de Pont-Saint-Maxence. et lui rendit compte de sa mission. Après avoir vu M. M... Wellington eut une conférence avec les commissaires français. D'après l'avis qu'il avait reçu de Fouché, sont but ne devait plus être que de les amuser. Il leur dit donc d'abord. qu'il désirait conférer avec Blücher, avant de donner une réponse, et il les envoya à Louvres pour l'attendre. Dans le courant de la conversation, il leur laissa entrevoir la possibilité d'arriver à un armistice de trois jours, aussitôt que Napoléon serait parti : que les coalisés ne se mêleraient pas du choix d'un souverain pour la France; mais qu'ils ne voulaient pas de Napoléon II; que si le souverain qu'on choisirait ne leur convenait pas, ils exigeraient de fortes garanties.... que celui qui leur convenait le mieux, était Louis XVIII, à l'égard duquel ils n'avaient pas besoin de garanties contre les entreprises de la France. Le même jour, à onze heures et demie du soir, il fit dire aux commissaires qu'il ne pouvait pas y avoir d'armistice, tant que Napoléon serait à Paris et en liberte. Le lendemain Wellington ne vit pas les commissaires. Ge ne fut que le 1 er juillet qu'ils eurent une nouvelle conférence, dans laquelle ils firent connaître que Napoléon était parti. Fouché, qui n'avait point encore eu de leurs nouvelles, leur expédia le général Tromelin. Ce général, à son retour, dit avoir brûlé ses dépêches. Wellington, obligé de répondre à la communication qui lui était faite, témoigna encore vouloir conférer avec Blücher. Il annonça avoir reçu de Mannheim un ordre des souverains, qui enjoignait de continuer les opérations militaires, et déclarait que tout armistice, conclu par les généraux, serait regardé comme non avenu. Cependant il témoigna qu'il serait possible d'arriver à une suspension d'armes, si l'armée française quittait Paris. Sur le rapport des commissaires, M. Bignon leur adressa de nouvelles instructions, afin qu'ils insistassent sur un armistice de cinq jours, nécessaire pour qu'on pût s'entendre sur la question politique du gouvernement, qui devenait une transaction. Fouché y ajouta une lettre pour les deux généraux, où il s'abandonna à une phraséologie qu'il savait bien être inutile. Les secondes instructions ne servirent pas mieux que les premières; on se joua des commissaires. Le 3, ils revinrent à Paris, où des difficultés combinées aux barrières ne leur permirent d'entrer qu'après la capitulation.

Cependant M. M... avait vu une seconde fois, le 29, le duc de Wellington, après la première conférence des commissaires français. Le duc le chargea de porter au gouvernement le message ostensible suivant. « Dites à la commission « du gouvernement, que ce qu'elle a de mieux à « faire est de proclamer immédiatement le roi. Je « ne peux pas traiter avec elle à d'autres condi- « tions. Le roi est ici sous la main, qu'elle lui « envoie sa soumission (\*). » M. M... retourna à Paris le 30 au matin, et se présenta à la commission du gouvernement. Carnot ne parut pas peu étonné de la mission qui avait été confiée à un étranger, et de cette course au camp ennemi; la réponse de Fouché, qui prit la mission sur son compte, ne le satisfit pas, et il ne put cacher l'indignation que lui causait le ton arrogant de Wellington.

Dans la nuit du 29 au 30, le maréchal Davoust écrivit encore une fois à Fouché ..... « Il « n'y a pas de temps à perdre, disait-il, pour « adopter la proposition que j'ai déjà faite. Nous « devons proclamer Louis XVIII. Nous devons le « prier de faire son entrée dans la capitale, sans « les troupes étrangères, qui ne doivent jamais « mettre le pied dans Paris. Louis XVIII doit « régner avec l'appui de la nation. Pour les autres « rapports de la question, je m'en réfère à ce « que j'ai dit auparavant : l'avenir inspire mes « motifs. J'ai vaincu mes préjugés, mes idées;

<sup>(\*)</sup> M. M... cite pour témoins lord March et les colonels Hervey, Freemantle et Abercromby.

« la plus irrésistible nécessité et la plus entière « conviction m'ont déterminé à croire qu'il n'y a « pas d'autres moyens de sauver notre patrie. » Fouché, voulant essayer de faire un pas plus en avant, se hâta de répondre : qu'il convenait de la nécessité de conclure un armistice; mais qu'il fallait éviter, 1° de reconnaître Louis XVIII, sans engagement de sa part; 2° de n'en être pas moins forcé de recevoir les troupes étrangères à Paris; 3° de n'obtenir aucune condition de Louis XVIII. Il ajoute : « Je prends sur moi de « vous autoriser à envoyer aux avant-postes de « l'ennemi, et de conclure un armistice, en faisant « tous les sacrifices qui seront compatibles avec « nos devoirs et notre dignité. »

Le 29, Fouché communiqua la lettre et sa réponse, à ses collègues. Ils le blâmèrent d'avoir entamé la question politique, et lui firent donner l'ordre à Davoust de ne conclure qu'un armistice purement militaire. L'armée venait d'être réunie sous Paris; elle était dans la meilleure situation et dans le meilleur esprit. Dans ce moment, puisqu'on voulait un armistice, on pouvait en faire la proposition avec moins de pusillanimité. Il n'en fut rien. On reçut, le 30 au matin, la nouvelle télégraphique de l'armistice conclu par le maréchal Suchet. Le maréchal Davoust en profita pour écrire aux deux généraux ennemis. Un général qui aurait voulu y mettre la dignité qui convenait à sa position, aurait rappelé le

nombre et la valeur de ses troupes, et n'aurait présenté l'armistice que comme le seul moyen que l'ennemi eût d'échapper à un combat funeste, contre des soldats qu'animaient l'amour de la patrie et un noble désespoir.

Le duc de Wellington rejeta la demande, en conservant les formes de la politesse. La réponse de Blücher fut celle d'un chef de Vandales, qui, ivre d'une prospérité inattendue, et entraîné par une fureur arrogante, foule aux pieds tous les égards. Nous croyons devoir mettre sous les yeux du lecteur la lettre du maréchal Davoust, et la réponse de l'Arioviste prussien (\*); cette dernière est un monument qu'il est intéressant de conserver.

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, N° XXXV.

• ,

-11-29

100

•

; **G** ,

-

## CHAPITRE II.

L'armée prussienne passe la Seine. — Réflexions sur ce mouvement. —
Combat de Versailles, le 1<sup>ex</sup> Juillet. — Combat de Meudon et d'Issy,
le 2. — Second combat d'Issy, et convention de Paris, le 3. —
Réflexions sur cette convention. — Négociations du duc d'Otrante.
— Conduite des chambres. — Dissolution forcée du gouvernement
et des chambres.

Nous avons vu que, le 29 juin, l'armée prussienne était venue se déployer vers le soir devant Paris; les corps de Ziethen et Bülow en première ligne, la droite vers Stains et la gauche à la forêt de Bondy; le corps de Thielemann en seconde ligne à Dammartin. Dans la nuit, Blücher woulut reconnaître, ainsi qu'il le dit dans son ordre, la contenance de l'armée française. Le général Sidow, du corps de Bülow, reçut en conséquence l'ordre d'attaquer Aubervilliers, avec huit bataillons de la 13° division et huit escadrons, et de forcer le passage du canal de Saint-Denis. Il réunit ses troupes près de l'Hôtel-Dieu, à une heure du matin, et fit attaquer Aubervilliers par quatre bataillons, deux de front

et un sur chaque flanc; les quatre autres batallons et la cavalerie suivaient en réserve. Le bataillon français qui était d'avant-garde à Aubervilliers se défendit avec la plus grande valeur; mais enfin, forcé par le nombre, il se retira en bon ordre derrière le canal. Le général Sidow s'avança vers le canal, et en même temps une autre colonne, d'un bataillon et un régiment de hussards, marcha sur Pantin; mais le combat se réduisit, sur ces deux points, à une fusillade de tirailleurs. La reconnaissance, faite alors, sur les lignes qui couvraient la capitale, démontra à Blücher qu'il était impossible de les forcer, autrement que par un siège régulier et au prix de beaucoup de sang.

Les deux généraux ennemis, eurent une entrevue à Gonesse, afin de concerter leurs opérations ultérieures. Ils étaient tous les deux d'accord, quoisque par des motifs différens, sur la nécessité de se rendre maîtres de Paris, avant l'arrivée des autres armées coalisées. L'un voulait diriger une révolution politique; l'autre voulait tever des contributions, avant d'en être empêché par les autres puissances. La difficulté de l'accomplissement de leurs projets était dans l'exécution. Ils n'avaient pas plus de cent mille hommes présens dans leurs deux armées; la nôtre en comptait près de cent mille, et était appuyée à une capitale qui pouvait aisément fournir plus de trente mille hommes d'élite, ayant déjà servi. Il ne fallait donc pas penser à une attaque de vive force, quoique l'insistance qu'avaient mise le gouvernement français et le général en chef, à obtenir un armistice, dut encourager les généraux ennemis, qui devaient y voir, ou une grande terreur ou une excessive mésiance de soi-même (\*).

Malgré la jactance avec laquelle Blücher avait menacé le maréchal Davoust, de prendre la ville de Paris d'assaut et de la livrer au pillage, il était bien loin d'en avoir l'envie. L'auteur que nous venons de citer, et qui ne peut pas être suspect, établit, par un calcul qui n'est pas exagéré. l'impossibilité de cette entreprise. Wellington tira son collègue d'embarras, en lui proposant un plan d'opérations, qui portait sur une base tout-à-fait politique. C'était celui de faire passer la Seine à l'armée prussienne, pour entourer Paris à la rive gauche, et couper la communication avec la moitié des départemens, dont la capitale pouvait encore tirer des vivres. Un pareil mouvement ne pouvait être justifié, que par la certitude que le général en chef français n'y porterait aucun obstacle, et ne chercherait pas à en profiter. Mais en admettant cette certitude, dont il ne paraît pas que les généraux ennemis aient donté, le résultat du mouvement devait

<sup>(\*)</sup> Müffling dit sans détour que les généraux ennemis se décidèrent d'après l'idée qu'ils avaient de l'épouvante et de l'anarchie qui régnaien à Paris. Voyez C. de W., Campagne des armées anglo-batave et prussienne, en 1815, page 51.

être d'amener Paris à capituler, et d'en éloigner l'armée. Wellington regardait ce résultat comme la fin de la guerre (\*); les éclaircissemens que nous donnerons sur la convention de Paris, et le licenciement de l'armée, qui eut lieu plus tard, expliquent cette manière de voir.

Les deux généraux ennemis ayant arrêté leur plan d'opérations, il fut convenu que Blücher dirigerait, dans la journée, les corps de Thielemann et de Ziethen à Saint-Germain, pour y passer la Seine, et que celui de Bülow se tiendrait en position au Bourget et devant Saint-Denis, jusqu'à ce qu'il fût relevé par l'armée anglo-batave. En conséquence, le colonel Hiller, du corps de Bülow, reçut l'ordre de s'étendre, avec six bataillons de sa division (16°) et un régiment de cavalerie, de Stains et Pierrefitte vers Épinay, pour compléter l'investissement de Saint-Denis et couvrir le mouvement. Le corps de Thielemann, qui était parti à cinq heures du matin de Dammartin, arriva vers midi à Gonesse, où il recut l'ordre de continuer sa marche sur Argenteuil. Vers trois heures après midi, ce mouvement de troupes avant été aperçu de Saint-Denis, le général qui y commandait poussa des reconnaissances vers Stains, Épinay et Pierrefitte. Après un combat de tirailleurs assez vif, les reconnaissances rentrèrent. A dix heures et demie du soir, le corps

<sup>(\*)</sup> C. de W., page 52, et Plotho, page 142.

de Ziethen se mit également en marche, se dirigeant sur Gonesse: ses avant-postes, soutenus par deux régimens de cavalerie et un bataillon d'infanterie, restèrent sur la ligne qu'il avait occupée.

Dès le matin, le major Colomb, avec son régiment de hussards (le 8°) et deux bataillons d'infanterie, avait été détaché par le maréchal Blücher, pour essayer d'enlever Napoléon, qu'on croyait encore à Malmaison. Le major ayant trouvé le pont de Chatou détruit, se rabattit sur celui du Pecq qui lui fut livré. Là, le major prussien apprit que Napoléon était parti, et il s'arrêta, se contentant de garder le pont. Un détachement envoyé par le général Vandamme, pour le détruire, arriva trop tard. L'armée prussienne marcha toute la nuit, savoir : le corps de Ziethen, par Gonesse, Montmorency, Samois et Sartrouville, sur Maisons, où il devait passer la Seine; le corps de Thielemann, par Argenteuil, où il laissa sa cavalerie, et de là au Pecq. Le lieutenant-colonel Sohr, avec les régimens de hussards de Brandebourg et de Poméranie, détaché du corps de Pirch, depuis Namur, fut dirigé de bonne heure vers le Pecq; il y passa la Seine, et vint la même nuit à Versailles.

L'armée anglo-batave s'avança le 30 jusqu'à Louvres, où les deux corps de Hill et de Byng prirent position. La réserve du général Kempt, passa l'Oise à Pont-Saint-Maxence, et s'avança jusqu'au delà de la forêt.

Le mouvement de Blücher, sur la rive gauche de la Seine, a été loué par tous les écrivains de la coalition, comme le résultat des combinaisons d'un esprit supérieur. Il a réussi, et le vulgaire ne juge guère autrement que par l'événement. Le bon sens seul suffit cependant pour en faire voir le danger et l'imprudence. Blücher n'avait devant Paris qu'environ cinquante mille hommes (\*), c'est-à-dire, une force inférieure à celle de l'armée française qui était autour de Paris. Le 30, l'armée anglo-batave était en marche de Pont-Saint-Maxence, et ne pouvait pas dans cette journée, ni même le premier juillet avant midi, joindre les Prussiens. Il devait donc admettre dans les choses probables, que l'armée française réunie, aurait l'intention de lui livrer une bataille avant l'arrivée de son allié. Cependant il hasarde le même jour un mouvement, qui étendait son armée jusqu'à Saint-Germain, et dont la continuation allait laisser son flanc gauche découvert, douze heures avant que les premières troupes anglaises ne pussent arriver. A quatre heures, le corps de Thielemann avait dépassé Argenteuil, et son mouvement ne pouvait pas être ignoré à Paris. Si donc en ce moment, ou même. une heure plus tard, soixante mille hommes de troupes françaises eussent débouché, par Aubervilliers et Saint-Denis, sur le corps de Bü-

<sup>(\*)</sup> Ziethen, 12,000; Thiclemann, 18,000; Bulow, 20,000.

low, l'armée prussienne était coupée par son centre, et exposée à une défaite certaine. Blücher n'avait pas quarante mille hommes entre le Bourget et Bondy, et le corps de Thielemann était déjà trop éloigné pour qu'il pût revenir à temps. Le 1<sup>er</sup> juillet, au matin, le danger de l'armée prussienne était encore plus imminent. Si, vers deux heures du matin, l'armée française eût attaqué Bülow, elle n'aurait eu affaire qu'à ce corps seul; celui de Ziethen était engagé en colonnes de marche dans la vallée de Montmorency; celui de Thielemann approchait de Saint-Germain. Dans une situation semblable, ces trois corps étaient détruits l'un après l'autre.

La position de l'armée prussienne n'était pas moins désavantageuse le 2 juillet. Vers midi, le corps de Ziethen était engagé dans les défilés de Ville-d'Avré et de Sèvres: celui de Thielemann était entre Versailles et Velisy; celui de Bülow entre Saint-Germain et Versailles. C'était le moment dont pouvait profiter le général en chef français. Un corps de quinze mille hommes, appuyé par les fédérés, suffisait pour garder les lignes de Montmartre et de Belleville. En déployant une partie de la garde nationale sur la sommité des hauteurs, et sans l'exposer aucunement, on pouvait engager de fausses attaques sur différens points du front de l'armée anglaise. La prudence du duc de Wellington est un sûr garant qu'il aurait été retenu dans ses positions par cette démonstration. Il pouvait d'ailleurs croire que le général français était assuré qu'il n'avait rien à craindre à la rive gauche de la Seine. et voulait l'attaquer isolément. Alors il restait plus de soixante-quinze mille hommes disponibles pour agir contre les Prussiens. Les ponts de Sèvres et de Saint-Cloud n'étaient pas encore détruits: l'armée française pouvait donc déboucher en trois colonnes, par Saint-Cloud, Sèvres et Meudon. L'armée prussienne se trouvait alors dans la position la plus critique où me armée puisse se trouver; attaquée en flanc par ac forces supérieures, lorsqu'elle même était séparce, dans un terrain coupé, et qui ne lui offrait pas un champ de bataille où elle pût se réunir. Le duc de Wellington avait bien, à la vérité, fait jeter un pont à Argenteuil; mais en supposant même qu'on n'eût pas réussi à le retenir à la rive droite de la Seine, il lui fallait faire un détour de plus de six lieues pour secourir les Prussiens : il arrivait donc trop tard.

Ce court exposé suffit pour démontrer que le seul mérite des généraux ennemis, fut de n'avoir éprouvé aucun obstacle pendant un mouvement, qu'on pourrait qualifier une témérité inouïe, s'ils n'avaient pas des garanties qu'on les laisserait faire impunément. La faute commise par Blücher fut aperçue et appréciée par toute l'armée française, et y excita les plus vives réclamations. Mais, pour nous servir des expres-

sions d'un écrivain contemporain, « des hommes « qui croyaient gouverner la France, avaient en-« chaîné le courage d'une armée, outragée d'être « vendue aux intérêts de quelques hommes, qui « voulaient se racheter aux dépens de l'honneur « de leur pays. » On ne prit pas d'autre mesure que celle de retirer la garde de la rive droite de la Seine, pour renfercer les corps du général Vandamme. A force de représentations, le comte d'Erlon obtint que trois mille fédérés (sur quinze mille) forent armés et envoyés sur la butte Chauzent, en remplacement de la garde, et sous les ordres du général Darricau. Nous avons vu que, le 27, Napoléon avait proposé au gouvernement provisoire, de se mettre, comme général, à la tête de l'armée française. Si son offre avait été acceptée, il n'y a pas de doute qu'il n'ait, le 29, attaqué avec toutes ses forces, les flancs et les derrières de l'ennemi, en profitant de son faux mouvement. Une victoire certaine sauvait la capitale, et donnait le temps et les moyens de négocier avec plus d'avantage. Mais une victoire remportée sur les armées prussienne et anglaise, et la conservation des intérêts nationaux n'entraient pas dans les plans qui avaient été arrêtés. Il fallait, pour leur développement, que Paris fût rendu sans défense, et que l'armée en fût éloignée (\*).

<sup>(\*)</sup> Nous ne pouvons pas nous dispenser d'insérer ici une note de

Le 1" juillet, des le matin, les deux régimens prussiens qui étaient à Versailles se mirent en mouvement, dans la direction de Velisy, afin de gagner la route d'Orléans, vers Antony. Le maréchal Davoust, averti de leur dessein, se détermina cependant à donner quelques signes d'existence. Le général Excelmans recut l'ordre d'attaquer la cavalenie prussienne, avec environ quinze cents chevaux et un bataillon d'infanterie. Le général Excelmans se dirigea par la route de Montrouge et Plessis-Picquet, avec les 53, 15° et 20° de dragons, et le 6° de hussards, tandis qu'il envoya le général Piré, par Ville-d'Avré, prendre poste à Roquencourt, avec les 1er et 6e de chasseurs, et un bataillon du 44° régiment de ligne. Les deux régimens de hussards prussiens avaient déjà dépassé Velisy et arrivaient à la hauteur du bois de Verrières, lorsqu'ils furent rencontrés par le général Excelmans. L'ennemi fut chargé de front par les 5° et 15° de dragons, et en flanc par le 6° de hussards et le 20° de dragons; il fut culbuté sur tous les points, et poussé jusques au delà de Versailles, par le 6° de hussards et le 5° de dragons. Là, les Prussiens rencontrèrent le général Piré, et tandis qu'ils recevaient en flanc, et à bout portant, la fusillade du 44° de ligne, les

l'auteur de l'Essai sur la puissance militaire et politique de la Russie, relativement à cette circonstance: « Napoléon ignorait sans doute, « dit-il, que le mouvement des alliés était réglé par des arrangemens « politiques à Paris. » Page 91.

1er et 6e de chasseurs les chargérent en tête. Les deux régimens prussiens furent presque détraits; leur chef resta sur le champ de bataille, grièvement blessé, et on leur prit environ mille chevaux. Le général Excelmans, continuant son mouvement, arriva vers sept heures du seir à la vue de Marly, où il rencontra la division prussienne de Bork, qui était en tête de colonne du oorps de Thielemann. L'ennemi se mit en bataille en travers de la route, et sit occuper Louveciennes par deux bataillons. Le général Excelmans, qui n'avait qu'un faible bataillen d'infanterie, n'était pas en état de rien entreprendre contre la division ennemie; il évita le combat et se replia, par Versailles, sur l'armée. Les 2º et 4º corps, qui devaient l'appuyer, avaient reçu contreordre à l'instant de se mettre en mouvement. Ainsi finit une opération que le maréchal Davoust n'avait entreprise que pour satisfaire aux réclamations de toute l'armée, indignée qu'on la tint dans une honteuse inaction, à la vue des bravades de l'ennemi : ordonnée contre son gré, elle échoua par l'ordre précis du général en chef, et l'armée prussienne échappa au désastre, auquel l'avait exposée l'imprudence et l'impéritie de son propre chef. Dans les rangs français, on cria hautement à la trahison.

Le soir, l'armée prussienne occupait les positions suivantes : le corps de Ziethen, qui avait passé la Seine au pont de Besons, campa entre Mesnil et Saint-Germain; le corps de Thielemann en avant de Saint-Germain, ayant la division Bork à Roquencourt; le corps de Bülow, relevé dans l'après-midi par l'avant-garde anglaise, était en mouvement pour se rendre à Argenteuil, et de là à Saint-Germain.

L'armée anglo-batave entra dans les positions de l'armée prussienne. Les corps de Hill et de Byng, occupèrent les positions d'Aulnay et du Bourget, ayant leurs postes avancés à Baubigny, Aubervilliers et devant Saint-Denis (\*). La réserve de Kempt vint à Louvres.

Les troupes françaises qui défendaient la rive gauche de la Seine, sous les ordres du général Vandamme, étaient en position sur les hauteurs de Montrouge; la droite à la Seine, vers Issy, le centre vers Montrouge, et la gauche appuyée à Gentilly. Les villages de Vanvres et Issy étaient mis en état de défense, et l'avant-garde occupait Châtillon, Clamart, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud.

Enfin, le 1er juillet, Fouché ayant vu arriver le moment du dénoûment qu'il avait préparé, et assuré que la capitale allait être investie sur les deux rives, écrivit au maréchal Davoust,

<sup>(\*)</sup> La moitié de l'infanterie hollandaise était restée en arrière, savoir: la division Stedtmann devant Valenciennes, et une brigade de la division Perponcher, à Péronne; le restant était devant Paris : la brigade Anthing, à Stains; la division Chassé, à Aulnay et Baubigny; la 2<sup>e</sup> brigade de la division Perponcher, au Bourget; la cavalerie, au Bourget, Dugny et Stains.

pour lui demander un rapport, qui devait se borner à répondre aux questions suivantes: 1° Peuton défendre les approches de Paris, même à la rive gauche de la Seine? 2° Peut-on empêcher les ennemis d'entrer à Paris? 3° Peut-on tenter un combat sur tous les points? 4° Peut-on répondre du sort de la capitale, et pour combien de temps? Le maréchal Davoust fut invité à porter son rapport à la séance de la commission du gouvernement, qui devait avoir lieu le même jour à dix heures du matin. A l'heure indiquée, un conseil extraordinaire fut tenu aux Tuileries.

Outre le maréchal Davoust, on y appela les maréchaux Masséna, Soult et Lefèvre, et quelques généraux choisis. Au lieu des bureaux entiers des deux chambres, quelques membres seulement furent appelés. Un membre du gouvernement proposa d'abord qu'on se renfermat absolument dans la question militaire. Quelques membres de la réunion demandèrent, pour se décider, de connaître où en étaient les négociations. Fouché répondit que Wellington montrait beaucoup d'éloignement pour un armistice; il mit tout son art à insinuer qu'il ne fallait pas prolonger la défense de Paris, et, lorsque tout était prêt à s'arranger, risquer une existence assurée pour un avenir incertain. Il fallait reconnaître les Bourbons, mais ils seraient forcés d'accorder toutes les garanties qu'on demanderait. Les chambres seraient conservées; les généraux resteraient à l'armée: tout irait bien. La question ramenée sous le point de vue militaire, la commission prit un aurêté qui portait en substance: que le maréchal Davoust réunimit le soir, à neuf heures, à la Villette, un conseil de guerre, composé des généraux commandant les corps d'armée, qu'il voudrait choisir, des chefs de l'artillerie et du génie, et des maréchaux présens à Paris; que ce conseil de guerre se bornerait à répondre aux questions qui furent indiquées, et qui étaient les quatre que nous avons rapportées, et deux nouvelles, relativés, l'une à l'état des retranchemens autour de Paris, l'autre, à l'état des munitions (\*).

Nous épargnerons au lecteur de longues observations sur l'absurdité de cette mesure. La tournure des questions posées, décidait évidemment leur solution. Leur circonscription avait été tracée, de manière à ce que les réponses dussent nécessiter la reddition de Paris. On avait évité d'y présenter la véritable position militaire des armées, qui aurait amené les questions suivantes. Les armées prussienne et anglaise sont séparées par la Seine et par un détour de six lieues; les autres coalisés ne peuvent arriver avant le 15: peut-on, à l'aide des retranchemens de la rive droite, contenir les Anglais, afin de pouvoir réunir la plus grande partie de l'armée contre les Prussiens? peut-on être assuré alors d'une vic-

<sup>(\*)</sup> Vayez Pièces justificatives, Nº XXXVI.

toire assez complète, pour obliger ensuite les Anglais à s'éloigner de Paris? Ces deux questions, les seules qu'il y cût à posen, aussient été répondues affirmativement, et ne pouvaient passiètre autrement. Nous ne pouvons passer sous silence une autre observation. Pourquoi avoir laissé à Davoust le droit d'écarter de la délibération les généraux, chefs de corps, qu'il voudrait, c'est-à-dire, ceux qui seraient d'une opinion contraire à la sienne?

Le conseil de guerre se tint en effet à neuf heures du soir, à la Villette. La discussion v fut animée. Les généraux se partagèrent d'opinions. La propart de ceux qui avaient comhattu à l'armée, étairnt d'avis qu'il fallait attaquer les Prussiens, qu'on était assuré d'anéantie. Les autres, et ceux surtout qui n'appartenaient pas à l'armée, voulaient qu'on capitalat. Ils s'appuyèrent sur l'impossibilité de résister à une double attaque, vu la presque nullité des retranchemens de la rive gauche. Ce fut pendant ce conseil, qu'un messager de la chambre des représentans, vint apporter au maréchal Davoust la répense à l'adresse de l'armée. Le maréchal Davoust, assez embarrassé de la présence de quelques témoins, expliqua aux curieux le message qu'il recevait, en disant qu'il s'agissait d'une adresse, pour laquelle en avait surpris sa signature. Le général Haxo désavous également la sienne. Enfin, le conseil de guerre se sépara,

dans la nuit, sans une délibération formelle et sans avoir pris un arrêté. Après que la plupart des généraux employés à l'armée furent partis, pour retourner à leurs postes, il fut cependant dressé un procès verbal, que esignèrent individuellement les généraux qui partageaient l'opinion de Davoust. Ce procès verbal, qu'attendait Fouché, ayantété envoyésu gouvernement, la capitulation fut décidée, malgré l'opposition de Garnot, seul.

Le 2 juillet, l'armée prussienne continua son monvement en avant. Le corps de Thielemann s'avança junqu'à Roquencourt, où il devait s'arrêter pour attendre celui de Ziethen. Alors ce dernier devait se diviger par Vaucresson, Sèvres et Meudon, sur Issy, et celui de Thielemann, par Versailles, Velisy et Plessis - Picquet, sur Châtillon: Le corps de Bülow devait s'établir en réserve à Versailles. Dans l'après-midi, le corps de Ziethen avant dépassé Vaucresson; rencontra nos premiers avant-postes à Ville-d'Avré, et les poussa sur Sèvres. Ce bourg étant occupé par nos troupes, le général Ziethen fit ses dispositions: d'attaque, vers trois heures. La division Steinmetz, soutenue par les divisions Pirch et Henkel, fut destinée à attaquer Sèvres, en débouchant par le parc de Saint-Cloud: La division Jagow fut placeeren abservation, devant ce dernimendroit. Le faible corps français qui était à Sèvnes, se défendit avec valeur et assez lengtemps, pour qu'on pût détruire une arche de

ce pont et une de celui de Saint-Cloud. Après un combat de près de deux heures, nos troupes furent forcées à la retraite sur Meudon et Moulineau. Alors le général Ziethen, faisant occuper Sèvres par la division Henkel, rappela la division Jagow de Saint-Cloud, et dirigea la division Steinmetz sur Moulineau, et celle de Pirch sur Meudon. Ces deux villages furent emportés par l'ennemi. Le général Vandamme fit réattaquer Moulineau: mais l'ennemi, ayant reçu quelques bataillons de renfort, l'attaque échoua. Le général Ziethen, maître des hauteurs de Meudon, vers six heures du soir, fit ses dispositions pour attaquer Issy. Les divisions Steinmetz et Pirch s'avancèrent sur les hauteurs, près du moulin de Clamart; les divisions Jagow et Henkel restèrent en réserve, la première, près du château de Meudon, la seconde, à Moulineau. A sept heures, les deux divisions prussiennes attaquèrent Issy, défendu par la division...... Le combat fut long et sanglant; plusieurs fois les ennemis furent repoussés; mais enfin, vers minuit, le général Ziethen ayant fait entrer toutes ses troupes en ligne, le village fut emporté. Cette journée coûta près de treize cents hommes à l'ennemi. Le général Ziethen laissa la division Pirch à Issy; la division Steinmetz, qui avait le plus souffert, prit position, avec la cavalerie, au moulin de Clamart; celle de Jagow se réunit à Meudon, et celle de Henkel à Moulineau. Le corps de Thielemann avait continué son mouvement pendant ce temps. La division Bork, qui était à l'avant-garde, arriva à la nuit devant Châtillon, et y prit position, après avoir échangé quelques coups de canon avec nos troupes. Le restant du corps campa plus en arrière, deux divisions en avant de Velizy, et une entre Sceaux et Chatenay; la cavalerie avait été détachée à Saînt-Cyr, pour couvrir le mouvement de l'armée par la droite. Le corps de Bülow s'établit à Versailles (\*), où Blücher eut son quartier-général.

Le duc de Wellington, ayant fait jeter un pont à Argenteuil, fit occuper par des détachemens, Surêne, Courbevoye, Anières, Villeneuve-la-Garenne et Chatou.

L'armée française, laissant son alle gauche vers Gentilly, et le centre à Montrouge, replia sa droite en arrière de Vaugirard; ce village continua néanmoins à être occupé.

Vers dix heures du soir, le maréchal Davoust envoya le général Revest, pour proposer au général Ziethen une suspension d'armes et la reddition de Paris. La réponse fut telle qu'on pouvait l'attendre: Ziethen dit qu'il ne voulait point entendre de suspension d'hostilités, que l'armée française ne posât les armes (\*\*). Le gouverne

<sup>(\*)</sup> La ville de Versailles paya cher le combat qui s'était livré la veile, et ressentit les effets de la colère de l'ennemi à qui elle avait affaire. Elle fait ranconnée par une contribution énorme, et livrée aux dévastations d'une soldatesque, la plus pillarde de l'Europe.

<sup>(\*\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, No XXXVII.

ment et le général en chef avalèrent, dans le silence, l'opprobre de cette insulte. Fouché, cependant, et ses associés, qui ne pouvaient pas espérer de ployer l'armée à passer sous le joug de l'ennemi, se hâtèrent de chercher un adoucissement. Dans la même nuit, deux personnes farent expédiées : le général Tromelin à Blücher, et Macirone à Wellington, pour leur représenter qu'une jactance ridicule était hors de saison, et que si l'armée avait connaissance de la bravade de Ziethen, rien ne pourrait arrêter sa juste indignation. Wellington et Blücher, malgré leurs menaces, craignaient l'armée; nous en fournirons des preuves plus bas. Fouché reçut l'assurance que des commissaires seraient reçus, le lendemain, pour traiter d'une convention d'évacuation.

Le 3 juillet, les deux armées ennemies ne firent aucun mouvement. Ce jour-là, vers trois heures du matin, le maréchal Davoust fit une espèce de tentative pour reprendre le village d'Issy, qui fut défendu par deux dévisions du corps de Ziethen. Cette attaque, mal faite, et par un corps trop faible, n'eut d'autre résultat que de faire tuer du monde de part et d'autre. A sept heures du matin, le combat avait cessé et nos troupes étaient rentrées dans leurs positions. Au reste, cette attaque n'avait été qu'un prestige, pour tromper l'opinion publique et le désir qu'avait l'armée de défendre la capitale par les armes. Pour compléter la déception, on avait annoncé pour ce

jour-là une bataille générale, qui tint toute l'armée en attente. C'était le moven dont on se servait, depuis plusieurs jours, pour calmer son impatience. Après le combat du matin, on convoqua un conseil de guerre à Montrouge, mais on eut l'attention d'avertir les généraux qui s'opposaient à la reddition, assez tard pour qu'ils ne pussent y venir qu'après que tout serait terminé: c'est ce qui arriva en effet. A huit heures du matin, la demande formelle d'une suspension d'armes, sous la condition de livrer Paris à l'ennemi, avait été faite par le gouvernement provisoire. Cette demande fut acceptée, et Saint-Cloud fut désigné pour le lieu des conférences. A quatre heures après midi, les commissaires nommés de part et d'autre s'y réunirent. Ce furent, pour le gouvernement provisoire, le baron Bignon, chargé du porteseuille des relations extérieures, le lieutenant-général Guilleminot, chef de l'état-major général, et le comte de Bondy, préfet de Paris; de la part du duc de Wellington, le colonel Hervey: de la part du maréchal Blücher, le général Müffling. Dans lá nuit, la convention pour la remise de Paris fut signée (\*). Les principales conditions étaient, que les postes avancés seraient remis à l'ennemi le 4 et le 5, et les barrières le 6; l'armée française devait se retirer derrière la Loire, en emmenant son artillerie et

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, Nº XXXVIII.

tout son matériel, et y être rendue le 8. Aucune garantie ne fut stipulée, pour les intérêts de la nation, ni pour ceux de l'armée. On n'avait pas osé livrer une bataille à un ennemi égal en nombre, et on se soumettait à des conditions qui ne pouvaient être pires après l'avoir perdue. Ainsi fut conclue une des plus mémorables capitulations dont l'histoire nous ait conservé le souvenir, et une des plus riches en conséquences désastreuses de tout genre. La première fut le licenciement de l'armée, exigé par la vengeance de nos ennemis. La seconde fut l'occupation du territoire français, cause principale des réactions sanglantes que cette occupation protégeait, et qui ont fait autant et plus de mal peut-être au gouvernement même, qu'à ceux qui en furent les victimes. Une convention conclue après une victoire facile à obtenir, et qui aurait conservé la dignité nationale, en replacant le gouvernement sur ses vraies bases, aurait ramené et maintenu l'ordre, comprimé des vengeances sanguinaires et le plus souvent personnelles, et mis un frein salutaire aux effets de l'irritation et de l'exagération de tous les partis.

Quelque douloureux qu'il soit de nous arrêter plus long-temps sur un souvenir aussi pénible, nous ne pouvons pas nous dispenser de mettre sous les yeux du lecteur quelques faits, qui pourront servir à diriger ses réflexions et à fixer ses idées. Ils sont relatifs aux négociations qui ont en lieu a Saint-Cloud, et démontrent quelles étaient les intentions avec lesquelles Blücher et Wellington ont traité. Nous laisserons parler le général Müffling: personne ne peut être mieux informé que lui. Voici denc ce qu'il nous dit (\*):

« Pour la France, les commissaires nommés « pour négocier la convention de Paris étaient, « le ministre des rélations extérieures, le préfet « de Paris, et le chef de l'état-major général de « l'armée. Ces messieurs avaient déjà dressé le « projet d'une convention.

« La première difficulté s'éleva sur ce que l'ar-« mée française ne voulait pas passer la Loîre. « On proposait cependant un grinistice. Les deux

- « maréchaux avaient sans doute les moyens de
- « dicter la convention (\*\*), mals leur intention
- « était : d'agir avec : lès : plus : grands égards et : la
- «plus grande modération; pourva qu'en ob-
- « tint les quatre points suivans.
- « 1° Placer l'armée française dans une position « telle, qu'elle ne puisse point avoir d'influence « sur le gouvernement.
- « 2º Reteair le gouvernement au pouvoir des « alliés, et ne point permettre qu'il soit déplacé « de Paris (\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> Campagne des armées anglo-batave at principage, en 1815, par de M..., page 56 et sujvantes.

<sup>(\*\*)</sup> Il faut passer cette petite jactance, en faveur de la naïveté des aveux qui suivent.

<sup>(\*\*\*)</sup> On peat voir le but de celté échdinon dans l'occupation des

- « 3° Placer l'armée française dans une position « telle, qu'elle ne puisse plus être militairement « dangereuse aux coalisés (\*).
- « 4° De ne rien accorder qui puisse gêner les « souverains, dans les mesures qu'ils voudraient « prendre à l'avenir (\*\*).
- « D'après des principes, il était nécessaire « d'insister pour que l'armée française passat la « Loire. Comme toutes les représentations sur « cet objet paraissaient inutiles, les deux maré-« chaux déclarèrent qu'ils ne pouvaient accorder « de suspension d'armes, que sous cette condi-« tion. Comme il dépendait de l'armée française « de prendre position où elle voudrait,, qu'elle « devait s'attendre à être attaquée sur-le-champ, « et qu'elle n'était pas en position de recevoir « une bataille (\*\*\*\*), cette diffigulté fut lavée,
- « Dans un article particulier, il avait été pro-» posé que les autorités existantes ausent pro-« tégées.
- « Cet article étant purement politique sut re-« jeté, et les maréchaux, en nemplacement de « l'article 10, en dictèrent un autre avec une pré-

المرائي وأنفاه والمتافع والم

Tuilcries et du Luxembourg par les Prussiens, et celle de la chambre des représentans à main armée.

<sup>(\*)</sup> Ceci portait sur une convention particulière, dejà faite avec le prince de T..., et qui stipulait le licenciement de l'armée.

<sup>(\*\*)</sup> Aussi ne stipula-t-on aucune garantie pour la nation. Tout était déjà réglé par un traité conclu à Gand.

<sup>(\*\*\*)</sup> L'auteur ne se souvient plus de ce qu'il a dit plus haut, page 52.

« caution si cauteleuse, qu'il ne fut absolument « question que de respecter les autorités; aussi « long-temps qu'elles existeraient. Ainsi les armées « alliées ne pouvaient pas se trouver mélées dans « les querelles intérieures des Français (\*):

"Il avait été: proposé, dans un autre article,
"que Paris: serait, ainsi qu'en 1814, exempt
"de logement militaire. Le duc de Wellington,
"qui avait décidé de faire camper son armée
"au bois de Boulogne, ne fit aucune objection;
"mais le maréchal Blücher rejeta cet article comme
"politique et dépendant de la décision des sou"verains, et, d'un autre côté, comme étant in"décent que les habitans de Paris demandassent
"une exemption pareille, lorsque l'armée fran"çaise avait logé si commodément à Berlin pen"dant plusieurs années. Il ajouta qu'il était
"également nécessaire, pour plusieurs motifs,
"que toute son armée séjournât à Paris, au moins
"pour quelques jours (\*\*).

« Dans un autre artiele, il avait été proposé « que le musée fût respecté, comme étant une « propriété française.

«Le maréchal Blücher rejeta cette demande,

<sup>(\*)</sup> Le motif qu'allègue l'auteur n'est pas le vrai. Le sens de cette tournure de phrase était une réserve, qui prévint toute réclamation relative au changement de la forme du gouvernement.

<sup>(\*\*)</sup> Deux motifs dirigerent Blücher. Le premier était la dissolution du gouvernement et des chambres, qui n'aurait pas eu lieu si son armée n'était pas entrée à Paris; le second était les contributions et les exactions qu'il désirat pour lui et pour son armée.

« et déclara qu'il reprendrait tout ce qui tétait « prussient, d'autant plus que le roi de firance « avait promis à la Rrusse, l'année précédente, « de lui frendre les objets, d'art, est qu'il men « avait rien fait

« Les commissaires consentirent à cette et ep« tion; et demandérent la garantie du restant du
« muséum. Le duc de Wellington la refusal dé« clarant: qu'il ne pouvait entrer dans d'autres
« arrangemens pour les souverains dont à com« mandait les armées, que cleux qui seraient
« purement militaires; que l'Angleterre n'avait
« rien perdu, mais bien la roi de Hollande, et
« les petits princes, dont les contingens étaient
« dans son armée : cet objet regardait les souve« rains.

« Dans le 11° article, où il était question de « garantir les propriétés publiques, il y fut « ajouté, à l'exception de celles qui ont rapport à « la guerre. Ces mots furent choisis avec autant « de soin, pour que les souverains ne fussent « pas campêchés de détruire, s'ils le voulaient, « les monumens élevés en mémoire des guerres pas-

- « L'article 14 portait, que la convention dure-« rait jusqu'à la paix.
- « On ne pouvait pas nier alors, comme on a voulu « le faire plus tard, que nous ne fussions en guerre « avec la France.
  - «La dernière difficulté fut, que les commis-

- « saires français demandèrent que la convention « fût conclue au nom des puissances coalisées.
- « On leur dit que les pouvoirs manqueient, et « on trouve un échappatoire dans la rectification « de l'article 16.
- « Il est devenu nécessaire de publier tous ces « détails sur les négociations relatives à sette con-« vention, parce qu'on a voulu s'en prévaloir, par-« ticulièrement lors de la apoliation du musée,

« et du procès du maréchal Ney. »

La franchise de cette narration, où l'on n'a rien omis ni déguisé, nous dispense de tautes réflexions. Nous avons vu que la duc d'Otrante, ayant tout préparé pour la remise de la capitale aux ocalisés, envoya encore le a juillet au soir, l'agent dont nous avons parlé ci-dessus, au duc de Wellington. Voici le récit que M. M.... nous donne de sa mission (\*). Il se rendit au camp anglais avec une note de Fouché, pour lui servir d'instruction près du duc de Wellington. Cette note était de la teneur suivante:

- « L'armée résiste, parce qu'elle est inquiète. « Qu'on lui donne des garanties, elle se soumettre.
- « Les chambres sont en opposition pour le « même motif. Donnez des garanties atout le monde,
- et chacun sera pour vous.

«L'armée étant renvoyée, les chambres cède-«ront, en leur accordant les garanties promises

<sup>(\*)</sup> Mavirone, Interesting facts, etc., page 47 et suivantes.

« par le Roi, comme supplément à la charte. « Afin d'être bien compris, il est nécessaire de « s'expliquer, ainsi il ne faut pas entrer dans Pa-« ris avant trois jours, et pendant ce temps tout « s'arrangera.

« Les chambres doivent être gagnées, elles doi-« vent se croire indépendantes, et elles consentiront « à tout. C'est la persuasion et non la force qu'il « faut employer envers les chambres. »

M. M..., retardé aux avant-postes français, ne put arriver à coux des Anglais que le 3 au matin. Il y fut retenu par l'ordre qu'avait donné le due de Wellington, de ne laisser passer sucun parlementaire sans permission. M. M... envoya sa hote à Gonesse, où se trouvait Wellington avec sir Charles Stuartt, Pozzo di Borgo et Talleyrand. Le duc, l'ayant reçue, se rendit à Seint-Cloud pour conferer avec Blücher. M. M.... fut appelé à Gonesse dans la nuit du 3 au 4; il y trouve sir Charles: Stuert, Pozzo di Borgo et Talleyrand, en conférence chez le duo. Alors Talleyrand lui sit répéter les instructions qu'il avait recues, et lorsqu'il en vint au départ de l'armée et à la nécessité de calmer les inquiétudes, il observa que tout était déjà amangé, et il pria le duc de Wellington de live à M. M. ... la convention qu'ille venaient de conolure. En réponse aux observations faites par Fouché, sur la conduite à tenir envers les chambres, le duc de Wellington dicta à M. M.... la note suivante: «Je

« pense que les alliés ayant déclaré le gouverne-« ment de Napoléon une usurpation, et non légi-« time; toute auterité qui émane de lui doit être « regardée « comme nulle et d'aucun pouvoir. « Ainsi, ce qui reste à faire aux chambres et à la « commission, est de donner de suite leur dé-« mission, et de déclarer qu'ils n'ont pris sur eux « la responsabilité du gouvernement, que pour « assurer la tranquillité publique et l'intégrité « du royaume de S. M. Louis XVIII (\*). » Chacun des diplomates présens, sans en excepter Talleyrand, prit une capie de cette note, au bas de laquelle furent écrits les noms de tous, même celui de M. M....

Après cela, Talleyrand lui dicta encore une seconde note, conque dans ces termes: «Le Roi «accordera toute l'ancienne chante, y compris «l'abolition de la confiscation; l'appel immé- diat des colléges électoraux, pour la formation « d'une nouvelle chambre; le non renouvelle « ment de la loi de l'année dernière sur la liberté « de la presse; l'unité du ministère; l'initative « réciproque des lois, par message du côté du « Roi, et par proposition de la part des cham- « bres; l'hérédité de la pairie. Recommandez de « notre part la bonne foi et la confiance la plus illi- « mitée. » Les noms des mêmes diplomates ayant

<sup>(\*)</sup> Ce peu de mots contient l'explication de la déclaration des coalisés sur l'art. 8 du traité du 25 mars.

été écrits au bas de cette note, le duc de Wellington y fit ajouter en note particulière pour le duc d'Otrante: « Qu'il désirant que M. M.... « lui fût renvoyé au plus tôt; avec d'autres notes et « informations: qu'il était à désirer que Fouché « fût ouvert et sincère, particulièrement avec lui, « duc de Wellington, qui, de son côté, avait la « confiance la plus entière en Fouché: que le duc dé-« sirait savoir si Fouché avait besoin de secours « ou d'assistance, de quelque espèce et de quel-« que manière que ce soit, et que dans ce cas il « l'obtiendrait de suite. » Les notes demandées furent sans doute remises par Fouché lui même, dans la conférence qu'il eut avec Wellington le lendemain 5 juillet.

Depuis la nomination de la commission du gouvernement et la séance du 23, les chambres s'étaient renfermées dans leurs attributions constitutionnelles, laissant cette commission jouir sans partage de la dictature. Persistant dans leur entière confiance dans les déclarations des coalisés (\*), elles ne s'occupaient que de recevoir les

<sup>(\*)</sup> Nous ne pouvons nous dispenser de faire part à nos lecteurs d'une réflexion de l'atteur de l'Essai sur la puissance de la Russie: « Leur « intention (des constitutionnels), était honnête; mais la confiance « dans les promesses d'un invaseur, est une folie impardonnable dans « les gardiens du salut public; leur conduite, en arrêtant l'élan na- « tional, et souffrant en dernier lieu qu'on leur enlevât leur unique « rempart (l'armée), lorsque la France ne pouvait présenter sur la brêche « qu'un corps nu, fut une aberration infligée par le destin pour l'accom- « plissement de ses décrets. » Page 92.

communications du pouvoir exécutif, et de voter les lois qui leur étaient présentées. La chambre des représentais nomma, le 28, une commission de neuf membres pour préparer le travail de la constitution, à laquelle devait être assujetti le prince qui régnerait sur la France; elle croyait encore en avoir le choix. Les seuls actes par lesquels elle se tint en communication avec la mation, furent une adresse à l'armée, et une aux Français. En vain quelques membres voulurentils observer aux deux sections de la législature, que le gouvernement ne répondait pas à la confiance de la nation, et que surtout la conduite de son chef était au moins très-douteuse; elles n'y eurent aucun égard.

Le 4 juillet, lersque la convention de Paris ent été communiquée aux chambres, elles votèrent une adresse de remercimens à l'armée, dont elles allaient être privées (\*). Le lendemain, le gouvernement annonça la redétion de la capitale, par une proclamation adressée aux Français (\*\*). Les termes ambigus de cette pièce singulière n'étaient pas propre à rassurer des esprits qu'inquiétait l'avenir; ils devaient bien plutôt augmenter l'alarme du plus grand nombre.

La communication de cette pièce fit une im-

<sup>(\*)</sup> Voyez Pieces justificatives, No XXXIX.

<sup>(\*\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, No XL.

pression défavorable à la chambre des représentants: son ambiguité ne put échapper à la plupart des membres; mais le coup était porté, et il ne restait d'autre parti que celui de marcher courageusement au-devant de la destinée. La possibilité d'une dissolution violente n'échappa pas aux représentants de la nation, et ce pressentiment, sans abattre leur courage, leur traça la conduite qu'il leur restait à tenir. Une déclaration solennelle exposa, aux yeux de la France et de l'Europe, les sentiments et les principes qui dirigeaient la chambre, et traça d'une main ferme l'exposé des vœux des Français (\*).

Cependant, dès le 4, l'armée française s'était mise en mouvement vers la Loire. Le désespoir dans l'âme, mais décidés à tout sacrifier pour une patrie à laquelle ils s'étuient dévoués, nos guerriers marchèrent d'un front calme vers leur nouvelle destination. Ils ne pouvaient pas ignorer que bientôt, séparés de leurs drapeaux, ils scraient répandus sans armes, au milieu des ennemis de la France; ils se résignèrent au nom du salut de leurs concitoyens, et supportèrent sans murmure ce noble et douloureux sacrifice.

Le même jour, Saint-Denis, Saint-Ouen, Clichy et Neuflly furent livrés aux Anglais, et le leudemain on leur remit Montmartre. Le 6, les barrières de la rive droite de la Seine furent remises

<sup>(\*)</sup> Wores Pieces justificatives, No XLI.

aux Anglais, et celles de la rive gauche, aux Prussiens. Blücher avait cru occuper la ville de Panis ce jour-là, et les troupes s'étaient déjà préparées; les dispositions furent contremandées. Les pillages et les dévastations commis par les militaires prussiens de tous grades, sur les derrières de l'armée, étaient arrivés à un tel degré, que Blücher craignit une insurrection générale. Il crut, pour rétablir l'ordre, autant qu'il se pouvait dans une armée dont une grande partie s'était répandue dans les campagnes, devoir envoyer un régiment de cavalerie à Compiègne, un à Senlis et un à Saint-Germain. Ces troupes avaient ordre de réunir les maraudeurs, qui formaient une petite armée de plus de dix mille hommes.

Le 7, enfin, les Prussiens virent satisfaire leur vanité. Le corps de Ziethen entra à Paris, et s'y promena en procession. Voici quel fut leur ordre de marche. La division Jagow passa le pont de Jéna, et, défilant le long de la Seine, alla repasser le pont d'Austerlitz, pour occuper les 10°, 11° et 12° mairies. La cavalerie suivit jusqu'au pont d'Austerlitz, et de là revint par les houlevards aux Champs-Élysées. La division Pirch suivit le même chemin, et vint occuper la 1. mairie. La division Steinmetz suivit également le quai jusqu'à la Grève, où elle resta, occupant la 9° mairie. La division Henkel entra par l'Étoile, et vint bivaquer dans le jardin des Tuileries. Ce ridicule détail n'appartiendrait pas à l'histoire, s'il

ne peignait pas au naturel·l'esprit du général en chef et de l'armée (\*).

Restait encore une opération à faire : c'était la dissolution du gouvernement et des chambres. Un sentiment de dignité empêcha le duc de Wellington de se charger de cette violation de la convention de Paris; au moins on le pense ainsi. Mais lord Castlereagh était venu présider cette opération; il fallait donc qu'elle se fit. Blücher, sans se laisser arrêter par des scrupules, qui ne pouvaient point avoir de prise sur lui, prit la commission sur son compte; et comme une seconde violation peut suivre la première, il voulutessayer s'il pourrait y gagner des contributions pour son compte. Par ses ordres, un escadron de cavalerie, et deux bataillons d'infanterie vinrent occuper la place du Carrousel et les Tuileries, et l'ordre fut intimé à la commission du gouvernement de quitter le palais. En même temps on remit au président la demande d'une contribution de cent millions. Une contribution de dix naillions avait déjà été demandée au préfet de Paris, l'une et l'autre de la part de Blücher. A la même heure, la division Jagow occupa le palais du Luxembourg.

and a second of the late

<sup>(\*)</sup> S'ordre du jour de Brücher, en preservant la procession, ordonnait que tous les Prussiens traitassent les Français avec un sérieux solennel et d'une manière imposante. Si la gravité du sujet permettait de rire, on pourrait se rappeler la consigne du sieur Altenkirkhof, dans les Deux Prisonniers.

Là cessa le rôle politique de Fauché; il avait achevé la révolution qu'il avait entreprise...Le tableau de sa conduite, du 21 juin au 3 juillet; est tout entier dans la recommandation que la duc de Wellington adresse en sa faveur à Louis XVIII. lorsqu'il fut banni. La voici : « Sire! je suis bien « faché de ce qui arrive auduc d'Otrante, à lui seul « vous devez d'être rentré dans votre capitale et « remonté sur votre trône. Blücher nimoi n'étions « capables de vous rendre potre goungnne, Neus « avions affaire à une armée de quatre vinet mille « enragés, qui nous auraient scrasses. Nous ne pou-« pions éviter: une bataille , si on nous l'ent affarte, cou nous étions obligés de battre en retraite pour « attendre la coopération des autres puissances; . H. V. M. salt quelles étaient alors leurs disposi-« tions. Le duc d'Otrante a empêché que la ba-« taille : n'eût lieu; et c'est à lui que vous devez « d'être remonté sur le trône de vos pères. »

La chambre des représentans était en séance, délibérant sur la constitution. Elle avait reçu un message du pouvoir exécutif, qui garantissait sa sureté. Peu après, elle apprit que le Luxembourg était occupé par les Prussiens, et énvoys un des secrétaires au gouvernement provisoire, pour hâter le message qu'elle attendait sur cet événement. Vers cinq heures après midi elle reçut enfin celui (\*) qui lui annonçait la dissolut.

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, Nº XLII.

forcée du gouvernement. A six heures, le président, malgré les réclamations de quelques membres qui demandaient la continuation de la permanence, ajourna la chambre au lendemain huit hieures du matin. Le 8, à l'heure indiquée, lorsque les représentans voulurent se rendre en séance, ils trouvèrent les portes fermées. M. Decazes y avait place des piquets de gendarmerie et de volontaires royaux en habit de gardes nationaux, qui leur présenterent la baïonnette pour les empêcher d'entrer. Tel est le fait qu'on a dénaturé dans la chambre des pairs du parlement d'Angleterre, au mois de février 1816 (\*).

Que doit-on le plus admiter, ou de celoi qui avança des calomnies aussi atroces, non pas seulement contre le chef d'un gouvernement, mais contre l'armée française tout entière, ou de ceux qui l'écouterent sans jeter un en d'indignation? Quelle opinion pent-on se former d'un ministre qui emploie de pareils moyens? et d'un parlement qui l'approuve?

Ľ.

þ

Ш

<sup>(\*)</sup> Il est impossible de passer sous silence une phrase du discours de lord Castlercagh, à la même époque et à l'occasion du traité de paix (séance des communes, du 19 février 1816). « L'un des derniers actes « de Bonaparte, fut d'ordonner aux préfets de la France de lui envoyer « des listes descriptives des femmes, de leurs fortunes, etc., dans leurs « départemens respectifs, ayant évidenment l'intention de les sagnifier à « la luxure et à la rapacité de cette armée, avec laquelle, en lui don- « nant ce stimulus, il espérait vainement se maintenir sur le trône de « France, et pouter la désolation dans les états environnans. »

. .

The second second section is the second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of Committee of the second The second secon 

+ 3

er to the second

. . .

the second of the property tes

## CHAPITRE III.

Mouvemens des Bavarois et de l'armée française du Rhin. — Les Bavarois passent la Sarre, le 23 juin. — Mouvemens du quartiergénéral des souverains alliés. — Opérations de l'armée du Rhin. — Les Wurtembergeois passent le Rhin, le 23 juin. — Combat de Sarbourg et de Seltz, le 26. — Combat de Strasbourg, le 28. — Combat de Hausbergen, le 9 juillet. — Convention pour l'armée du Rhin, et révolte de la garnison de Strasbourg. — Opérationa de l'armée du Jura. — Combat de Dannemarie, le 27 juin. — Combats de Chavanne et Faussemagne, le 29. — Combats de Besoncourt et de Chevremont, le 1° juillet. — Combats d'Anjustin, d'Offemont et de Pérouse, le 4. — Combat d'Essert et de Bavilliers, le 5. — Convention pour l'armée du Jura. — Marche de l'archidue Ferdinand et de l'armée russe.

Lorsove Napoléon eut réuni la masse de ses forces dans le nord, la défense des frontières orientales fut confiée à l'armée du Rhin, sous les ordres du général Rapp, et à l'armée du Jura, commandée par le général Lecourbe. Nous avons donné dans le livre I, chapitre 1°, la force de ces deux corps. Sur la Moselle et la Sarre il n'y avait qu'une division de gardes nationales sous les ordres du général Rouyer.

Le 18 juin, l'armée du Rhin occupait les lignes

dela Lauter, entre Lauterbourg et Weissembourg L'armée du Jura, appuyée à Huningue, s'étendait vers Ferette : tous les postes jusqu'au fort l'Écluse dépendaient à la vérité de cette larmée, ainsi que les places du Rhipade celle du général Rapp; mais des postes isolés se replièrent : ou furent bloqués par l'empenni. Les armées russe et autrichienne occupaiont, de 18 juin, les positions suivantes. Armée autri-CHIENNE. Corps de Colloredo et de Hohenzollern, de long du Rhin, depuis Bâle jusqu'au lac de Constance. Corps de Wurtemberg, à Rastadt, Durlach, Bruchsal et Wiesloch. Corps de Wrede, autour de Mannheim et de Spire, ayant son avantgarde à Kayserslautern et Birkenfeld : il occupait Germersheim, par deux mille hommes d'infanterie et quarante-cinq bouches à feu de gros calibre, sous les ordres du général Zweyer. Réserve de l'archiduc Ferdinand, cantonnée dans le Wurtemberg. Armée Russe. Elle était encore en spardhovers le Rhin excepté l'avant garden commandée par le général Lambert, qui était arrivée Administration (\*). Company of the second of La lattendant les événemens qui devaient rec passer dans la mond, la prince de Schwarzenberg serebniente d'ordonner au corps bavarois de Pres en from the mark in the grown is a first transfer and

<sup>(°)</sup> Octig avant stride était composée de douse escadrons, de lussards de la brigade Wassilczikow, de la division Lambert, de deux régimens de cosaques, et des douze bataillons de la division Udom, du 7º enties; en tout douze trille quatre cents hommes, et 42 casions.

s'approchet de la Sures: Il me juges pas à propos de l'aire passente Rhim au reste de son arriée. evant de partier quel serent le résultat du mouvementide l'emperchy Napoléon sur Bruxelles. En ednségrenou de vo. l'infanterio baitarette, emi Etait iendore, ada chroite du Rhin : passi co fleure et sayança juaquià :Türkheim et kluy. Liavanigarde du général Lumbent vint à Worms: Le 20, l'avant-garde du général Lambert suvança à ' Gelileim. Le Corps bavarois laissal une division (Delamotte) en partie à Spire, en partie sur la Queich et devant Landau, et une division de cavalerie verb Neustadt, afin d'observer les mouvemens du général Rapp. Les trois autres divisions d'infanterio occuperent: Deux-Ponts: Ottersberg et liandstuhl. La division de cavalerie du prince Los risassast Gharles resta h Birkenfeld:

Ce jour là la général Rapp, ayant appris que les hestilités avaient commence dans le nord, se décida à faire un mouvement en avant. Son liut ne pouvait être que de menacer en flanc les colonnes qui devaient passer le Rhin vers Mannheim et Spire, car l'énorme différence du nonlère ne lui permettait pas de compter sur sucun succès. En s'avançant sous les murs de Lambau et sur les lignes de la Queich, le seul avantage qu'il pût espérer, était d'assurer sa ligne de retraite par Ritche et Metz, et par conséquent le chemin le plus direct pour gagner la ligne de la Meuse. Le général Rapp ordonna une reconnais-

sance sépárales sur, let. ligner de la Cucitha des postes havaruls qui a'y: trouvhicht farent enlevés en partie, et la soir muss étions mattres de Daha et d'Anveiler. Le londerpoin de gépáral Rapp fa ses, dispositions pour attaques Commenheim de point était d'aptant plus intércisant, qu'il soivait de tête, de pont, et que sa perté aurait obligé l'en nemi à effectuer son passage plus bass Nous allons quitten un instant l'armée du Rhin; petur suivre le mouvement des Bavarois jusqu'à la Mosellet.

Le 21 . le corpshavarois se serre sur la tête de colonne. La division Beckers s'avanga à Ramstein, et, la division Zollern de Vogelbach. La division Delamotte resta en arrière de la Queich vers Neustadt. Le 20, les divisions Raglowich, Bechers et Zollern set celle de canalerie du prince Charles, se réunirent entre Doux-Ponts d'Riescastel et Hornbach. La division Delamotte ayant été relexes sur la: Queich, par des troupes venues de Mayence us avanca; à Anweiler dans la direction de Pirmasens. Pendent, ce temps, le prince de Schwarzenberg avait appris les svenoutes qui s'étaient passés dans le porde Il fit en couséquence toutes ses dispositions pour franchir les frontières, de, la France: Le corps bavarois de vait, forcer le passage, de la Sarve, le 23 ou lei24, et se diriger de la sur Nancy, svia par Morhange et Dieuze, soit par Bouquenom, isi le général Rapp voulait tenir dans les lignes de Weissembourg. Le corps de Wurtemberg, anquel s'était

rodnie la Writtori Wallinofferi i de la le passip le Rimio leioso en secuer Geanersheim o de la que painte de rentiere de la company de la compa Meissembourgest Lauserbourg papies with lift resti direlaborato evidicolde esta place, quisqu'il Marriver du supproute Holldheister ? le prilies do Pranteinberg devide confinacinson indivel moniti piur Molshelm P Sekirmecki Rich P Krafe etiLandville a sun Nanevi des comes de Colloredd' et Hebeniolemulevalent be reunit 18-25? H'Rur' rabireb Cremuch; celur de l'archidae Perdinand: al) Binnerites Einseldingeriumees thois behilfs the verient purser to Rhiticite set. With survivous lettes helderene and do constant and and anacondulati - talie 27 i le inprobabilide i Wrode ! apresiavel ! !!!! riomot; pair unis proclammation; illust soldats . 'bud' he victors les avaits obactuits en rests feries da dibite à la Sarre, coquille bestient alléalithe les admicos qui loure etmentuopposees, At ses disch positions pour passerieette hiviere 1818arbrack et d'Sagguemines. Dans le predikt endicht le gelu nitral Dellicardy with combined tilt danielis Siver in divisions militaires, auvint place deux Hatallons de gardes mationales mistiles et ane et méaghici franche: dens le second, il if y avait qu'une come pagniel de douaniers! La división Beckers attali qua Serbrick en denx colomies. Après un colomie bat assez vif)et assez opliniatrei, le passage de la Sarre-fut force. L'annemi y perdit environ cent hommes, nous en perdimes une trentainé. Après

. Le 25, le corps bavarois continua à s'avancer vers Nancy: les divisions Raglowich et du prince Charles vinrent à Dieuze et Moyenvic; celle de Beckers a Saint-Avold; celle Delamotte devant Sarguemines; celle de Zollern à Erstroff, celle de Prevsing à Morhange : le général Lambert s'avança avec sa cavalerie jusqu'à Fouligny et Courcelles; et le général Czerniszeff à Kedange, vers Thionville. Le général Meriage se replia à Mont-à-Chaussy, en arrière de Courcelles. Les rapports ennemis font mention d'un combat où les troupes françaises auraient été dispersées. Le fait est encore faux; la bataille de Courcelles, aussi peu sanglante que celle de Sarguemines, fut encore moins bruvante. Ce jour-là précisément, Vauteur, chargé d'une mission par le général Belliard, conclut à Conrcelles, avec le général russe, une suspension d'armes de vingt-quatre heures, nécessaire pour attendre une réponse du quartier-général ennemi.

Moyenvic, une à Erstroff, une à Pettelange et Sarguemines, une à Fouligny et Saint-Avold; la cavalerie en partie à Einville, en partie vers Mazerulle. Le général Czerniszeff dépassa Thionville, et la cavalerie du général Lambert s'avança

écrivit au maréchal de Wrede, pour lui annoncer les événemens de Paris, le départ des plénipotentiaires pour le quartier-général des coalisés, et pour demander un armistice. Le fait est faux, puisque nos plénipotentiaires ne sont partis de Paris que le 24 au soir. devant Metz. Le général Belliard avait, fait prendre position à la divison Rouyer, à la jonction des routes de Sarrelouis et de Saint-Ayold,

Le 27, la tête du corps bayarois arriva devant Nancy, et la division du prince Charles occupa Lunéville. Le 28, il était en position, savoir, s trois divisions d'infanterie et une de cavalerie, devant Nancy; une division d'infanterie et une de cavalerie à Lunéville; il resta le 29 et le 30, dans cette position.

Pour prendre congé du corps bavarois, sans entrer dans le fastidieux détail de sa paisible marche, nous nous contenterons de l'indiquer, en peu de mots. Le 1<sup>er</sup> Juillet, il vint à Toul; le 2 à Ligny; le 3 à Bar-sur-Ornain (\*); le 5 à, Châlons-sur-Marne; le 7 entre Épernay et Étoges; le 8 à Château-Thierry et Montmirail; le 9 à la Ferté-sur-Jouarre et Meaux; le 10 à Lagny, Meaux et Coulommiers; de là elle marcha vers la Loire, et s'étendit entre Gien et Montereau.

Le 27 juin, le prince de Schwarzenberg porta son quartier-général à Spire, où vincent les emp pereurs de Russie et d'Autriche, et le roi de Prusse. Le corps russe de Rajewsky, destiné à couvrir le

<sup>(\*)</sup> Ce jour-là, Caerniszeff arriva devant Châlons avec deux régimens de cavalerie et huit de cosaques, en tout cinq mille cinq cents chevaux. Le général Rigaud, qui commandait le département de la Marne, se mit en défense avec les élèves de l'école de Châlons et quelques soldats des dépôts! Il fut forcé, et un nombre d'habitans paisibles égorgés dans les rues, par les soldats de Czerniszeff.

grand quartier-général, passa le Rhin le même jour à Spire, et s'avança vers Landau. Le 50 juin le quartier-général et son escorte étaient à Harnenau, où se présentèrent les plénipotentiaires français, ainsi que nous l'avons déià dit. La démarche du gouvernement provisoire, et la marche des armées anglo-batave et prussienne sur Paris , ôtant toute idée de résistance sérieuse et par conséquent de danger, le quartier-général ennemi et son escorte continuèrent leur marche, par Saverne et Sarbourg où ils arrivèrent le 2 juillet et séjournèrent le 3. Il-s'en fallut-peu qu'ils ne fussent enlevés par le corps franc du lieutenant-colonel Brice. L'entreprise manqua par l'imprudence de celui qui commandait son avant-garde, et qui, au lieu de marcher directement à Sarbourg, où il n'y avait que deux bataillons, s'amusa à attaquer la division de cavalerie russe qui était à Heming. Le 5 juillet, les souverains et Schwarzenberg étaient à Nancy; le 8 à Ligny. De là les souverains se rendirent à Ghâlons, et, continuant leur route sous l'escorte d'un régiment de cosaques, ils arrivèrent le 10 juillet au soir à Paris.

Nous avons laissé le général Rapp en avant des lignes de la Lauter, se disposant à attaquer Germersheim le 22. Dans la nuit, il reçut la nouvelle officielle des désastres de Waterloo; en même temps, il reçut l'avis que des corps autrichiens se rassemblaient vers Bâle. Il ne fallait plus songer a prendre l'offensive, et la position du général Napp allait devenir très-embarrassante. Il n'ignorait pas que le corps bavarois marchait sur la Sarre, et par consequent allait le déborder. Une armée débouchait sur lui, et, en se mettant sur-le-champ en mouvement, il n'avait que lleux journées d'avance. Il est vrat qu'en s'aidant par des transports extraordinairés, il bouvait en gagner davantage. Il n'était pas probable que le corps de Wurtemberg voulat: s'aventurer à sa suite, et laisser Strasbourg en arrière i avant que les troupes autrichiennes. qui passaient à Bâle, n'eussent occupé l'Alsieet Diaillours, en écartant sur sa route tous lles movens de transport extraordinaires, dont l'ennemi pouvait se servir, il l'aurait rebuté au bout, de trois marches forcées. En se mettant en marche, le 24 au matin, de Weissembourg, il pouvait arriver le même jour à Brumat; le 26, à Raon-l'Étape; et il aurait été le 3 juillet à Troyes. Il lui suffisait de faire dix-neuf mille toises ou vingt: milles géographiques par jour; ces distances ont été souvent parcourues par nos armées, plusieurs jours de suite.

Mais d'autres considerations devaient le retenité. La place de Strasbourg n'avait qu'une faible garnison et sa garde nationale, qui, malgré son zèle patriotique qu'on ne peut méconnaître, pouvait cependant ne pas suffire aux fatigues d'un long siège et au service qu'exigeait le dé-

veloppement des outrages. Personne n'ignorait alers, dans les deux ti-devant provinces d'Alsace et de Lorraine, que l'Autriche en convoitent la possession, et qu'elle s'était préparée à faire valeir de prétendres droits. La place de Strassourg surrent lui tenait à cuett. H'n'était déic pas possible qu'un général, chargé de la défense les places du Rhin, abandomat la principale, sans conveix l'ordre. Ge fut sans doute ce motif qui tlécida le général Repp. Pendant la journée du 22. il de entrer dans Landau les calsses des pays, avec un bataillou: un bataillou fut envoyé en poste à Neuf-Brisach, et un autre à Schelestadt. L'armée nentra dans les lignes de la Lauter, ne laissant du'une atrière-garde sur la Queich. Ce même jour, le prince royal de Wurtemberg réunit son corps: Les six bataillons de la brigade Luxem (division Palembini) vinrent occuper Germersheim, et le restant de cette division s'assembla d'Bruchsal. La division de Darmstadt se réunit à Philipsbourg. Les troupes de Wuttemberg vingent camper derrière Germersheim; un'régiment de cavalerie fut envoyé à Lustafitt : la division Wallmoden (plus tard Vacquent) descenditde Spire devant Landen. And an addition of the state of t

Lie 23, le corps de Wurtemberg passa le Rhin, à l'exception de six bataiffons de la division Koch, et donse escadrons de la division Palembini. Dans l'après-midi, le prince de Wurtemberg fit attaquer les fignes de la Queich, par dix-huit batail-

logs et douze escadrons en deux colonnes. Nos avant-postes, appartenant à la division Rothembourg, se réunirent à Rheinabern, d'où ils se replièrent pen à peu, en combattant, vere Lonterbourg. Les troupes emannies qui avaient passé la Queich, s'avancèrent jusqu'à la hauteur de Rheinapern; le raste du corps de Wartemboug, s'arrêta, à Germersheim.

Le 24. le corps de Wurtemberg continua con mouvement. Le général lett, avec un bateillon et quatre escadrons, se dirigea vers la droite, sur Bergzebern. Le général Luxem, avec six heteil. lons et huit escadrons, se porta plus à gauche. vers Babelroth, où il rencontra l'avant-garde du général Rapp, composée du 7° de chassours et du 8° de dragons. Une charge brillante de netre cavalerie arrêta l'ennemi, qui ne dépassa pas Bergzabern. La division de Hesse - Darmstadt resta à Billigheim, et la division Koch en arrière. à Impfing, Le général Wallmoden, avant laissé devant Landau trois bataillons et deux excelrena. s'avança avec onze bataillons et six escodrons à Rheinzabern. Le général Palombini, avec la bricade Czollioh, (huit bataillons) et un régiment de cavalerie, resta également devant Landau. Le rénéral Lalance, avec quatre bataillons de la division Koch, resta à Germersheim.

Le 25, le général Rapp quitta les lignes de la Lauter, qu'il était impossible de défendre, tant parce qu'elles étaient tombées en ruines, que par la disproportion du nombre; il vint prendre position à la tête de la forêt de Haguenau; la division Grandjean, à gauche; vers Reishofon, pour couvrir la route de Bitche; la division Albert à Surbourg, en arrière de Soulz; à l'extrême droite, à Seltz, le général Rothembourg; le général Desbureaux, avec un bataillon de ligne, quelques lanciers et une compagnie franche, était à Saverne. Le corps de Wurtemberg s'avança jusqu'à Weissembourg; l'avant-garde à Ingolsheim, à moitié chemin de Soulz; la division Wallmoden, à Lauterbourg. Le général Palombini fut rappelé de la Queich, avec la brigade Czollich; la brigade Lalance fut chargée du blocus de Landau.

Le 26, l'ennemi attaqua notre position à Surbourg et à Seltz: dans ce dernier endroit était le général Rothembourg, avec la brigade de Gudin, seule; la brigade Fririon avait été détachée vers le Fort-Louis, pour couvrir les derrières de l'armée. Dans le moment où l'ennemi s'approchait, il fut encore obligé de détacher le 40° régiment sur sa gauche. Il ne resta donc à Seltz que le 39', dont un bataillon formait l'avant-garde et la réserve; l'autre bataillon, excepté une compagnie qui était employée à garder les gués jusqu'à Nider-Adern, formait le corps de bataille. Vers onze heures du matin, le général Wallmoden parut devant Seltz; son avant-garde, composée de quatre bataillons, deux escadrons et une batterie, attaqua les trois compagnies que nous

avions à la tête du bois. La résistance de nos troupes fut vive et opiniâtre, et ce ne fut qu'après deux heures de combat, et par une dernière attaque des quatre bataillons, que notre petite avant-carde put être forcée de se replier dans Seltz: elle y occupa la partie de la ville situé à la gauche de la rivière. Les quatre bataillons ennemis déhouchèrent alors sur Seltz, qu'ils essayèrent d'emporter; ils furent repoussés avec perte. Mais le général Wallmoden, ayant engagé de nouvelles troupes, renouvela l'attaque, et parvint à s'emparer de la partie de la ville au delà du pont. Une nouvelle charge de nos troupes culbuta l'ennemi sur le bois, qu'il s'arrêta, rebuté! de ses inutiles efforts. Ce combat, que les rapports ennemis appellent glorieux, coûta au général Wallmoden plus de cinq cents hommes.

Au centre, le prince de Wurtemberg se porta, avec le gros de son corps, sur la grande route de Haguenau. La division Albert avait pris possition à la tête de la forêt, derrière la Sure; le village de Surbourg, sur son front, était gardé par un bataillon du 18° régiment, sous les ordres du colonel Voyrol. Vers dix heures, la tête de la colonne ennemie, composée d'un bataillon et quatre escadrons, sous les ordres du général Jett, parut devant. Surhourg, Nos premiers avant-postes furent repliés sur le village, et le combat s'engagea. Peu après, le gros de l'avant-garde ennemie, composé de six bataillons et huit es-

cadrons, arriva, et le village de Surbourg fut vivement attaqué. Le bataillon du 18º se défendit avec la plus grande valeur, et ce ne fut qu'après deux heures de combat, que le général Albert, le voyant au moment d'être tourné; le lit réplier derrière la Sure. Le reste du corps ennemi étant arrivé, le prince de Wurtemberg le fit déployer. et le combat s'engagea sur tout le front de la division Albert. Plusieurs fois l'ennemi tenta de forcer le passage de la rivière; chaque fois ses colonnes d'attaque furent culbutées avec une grande perte. Enfin, vers le soir, l'ememi, rebuté, renonça à ses attaques, et se replia hors de la portée du canon. Cette journée coûta au corps de Wurtemberg, tant à Surbourg qu'à Seltz, deux mille hommes hors de combat et deux pièces demontées. Notre perte s'éleva du trois cents hommes.

Dans la nuit, le général Rapp continua sa retraite. La nouvelle qu'il venait de recevoir du passage du Rhin, à Bâle, par trois corps autrichiens, ne lui permettait plus de défendre le définé de Brumat; il fallait se hâter de couvrir Strasbourg. Ce fut dans cette marche, que l'armée du Rhin apprit l'abdication de Nupoléon. L'effet moral de cette nouvelle pensa causer la désorganisation de l'armée. Un de nos plus braves régimens, dont le nom était associé à bien des hauts faits, fut au moment de la quitter, et de se jeter dans les montagnes; mais l'emmemi

CHAPIERE HIL s'avançait, et il suffit de le dire pour que ce régiment, qui n'avait jamais tourné, le dos, restât à son poste. Le soir, l'armée française était en position derrière la Souffel, à une lieue de Strasbourg;, une petite arrière-garde d'infanterie et de cavalerie fut laissée en avant de Brumat. Le corps de Wurtemberg s'avança, le 27, pan les deux routes de Haguenau et de Lauterbourg; l'avant-garde du général Luxem, eut, en avant-de Brumat, un léger engagement avec la nôtre, qui se retira derrière le défilé, où l'ennemi ne put la sorcent l'avant-garde de Luxem resta en arrière de Brumat; le corps de Wurtemberg prit position plus en arrière à Schueffelheim; la brigade Czollich occupa Haguenau; la division Wallmoden vint à Drusenheim ; la brigade wurtembergeoise de Lalance, ayant été relevée devant Landaus arriva à Haguenau, le 28 au matin.

Le 28 au matin, l'armée française occupait les positions suivantes: la division Rothembourg était à l'aile droite; les 30° et 40° régimens, à la droite de la route de Bischeveiler; le 36° devant le village de Souffelweyersheim; le 103° au centre; la division Albert était à l'aile gauche ; le 10° régiment occupait Lampertsheim et Mundolsheim; les 32;, 18% et 57° couvraient les trois Hausbergen; une brigade de cavalerie, composée des 7º de chasseurs et 11° de dragons, était en réserve. Nos avant-postes étaient à Reichstett et à l'auberge de Lampertsheim; la division Grandiean et une brigade de cavalerie, étaient en colonnes sur la route de Molsheim, afin d'observer les mouvemens que pourraient faire les troupes ennemies venant de Bâle. Des troupes de la garnison de Strasbourg avaient été placées dans la Roberts-Au, et devant Wantzenau. On y avait également établi des batteries. Les villages de Honheim, Bischheim et Schilligheim avaient été retranchés et couvraient la position que l'armée devait occuper devant Strasbourg.

Dans l'après-midi, l'ennemi parut, et vers deux heures le prince de Wurtemberg déploya ses colonnes d'attaque. La division autrichienne était à droite; la brigade Luxem et la cavalerie du général Kinski se dirigèrent de Wendenheim sur Pful-Griesheim; la brigade Czollich fut détachée de cette division et resta sur la grande route près de Wendenheim; la division hessoise du prince Émile était au centre, elle se dirigea de Wendenheim sur Lampertsheim. Les troupes de Wurtemberg étaient à l'aile gauche; la brigade de Hohenlohe, à droite de la route; la brigade Misany au centre; la brigade Hügel, à gauche; la cavalerie, derrière le ruisseau de Wendenheim. La division Wallmoden était encore en marche, et la brigade Lalance était restée à Haguenau.

Vers trois heures, le combat sut engagé par l'attaque de Lampertsheim, par la division hessoise : la cavalerie ennemie se développa en même temps dans la plaine, en avant des colonnes.

Lampertsheim, occupé par un bataillon du 10° régiment, fut défendu long-temps avec vigueur contre six bataillons de la division hessoise. A la fin, la 2° brigade ennemie s'avançant, le colonel Cretté rappela son bataillon, et réunit le 10° régiment à Mondolsheim. Le prince Émile poussa sa pointe et parvint à s'emparer des premières maisons de Mundolsheim; mais une charge vigoureuse culbuta les Hessois au delà du ruisseau, où ils furent contenus, malgré leurs tentatives réitérées.

Į

ķ

ie

Į,

et

de

ch

can

den

foli

idet

SOB

iri

oup

rigo.

le₩

<u> |</u>

hein

che

ıll.

ıgaçı ision

en#

. A peu près en même temps, le prince de Wurtemberg avait fait attaquer Souffelweyersheim par la brigade Hügel, la faisant appuyer à droite par la brigade Hohenlohe, et à gauche par la brigadeMisany. La brigadeCzollich s'avançait sur la route de Brumat. Celle de Luxem avait dépassé Pful-Griesheim, La cavalerie du général Kinski était vers Dingsheim. La division Rothembourg s'était rapprochée du village de Honheim, que couvrait la brigade Gudin; le général Fririon, avec le 103°, était sur la route de Brumat; le 36° défendait Souffelweyersheim. Le général Rapp; jugeant que le projet de l'ennemi était de séparer les deux divisions, en portant ses colonnes sur la route de Brumat, resserra son aile gauche vers le centre. Le 32° régiment fut envoyé à Mundolsheim pour appuyer le 10°; les 18° et 57° furent rapprochés, à Nieder-Hausbergen. Le village de Souffelweyersheim fut vaillamment défendu; mais enfin les

colonnes ennemies parvinrent à passer le ruisseau et'a's'en emparer. Le 50 se replia sur le 163 et l'ehnemi commençait à déboucher. Alors le généraf Rapp, vottlant l'arrêter pour dégager son aile gauche, jeta au-devant de ses colonnes une compagnie du 36°, en tiralleurs, et porta en avant la brigade Fririon. Ce général, laissant un bataillon et quatre pièces de canon près de l'auberge de Souffel marcha sur Souffelweyersheim et en rechassa l'ennemi. Le general Gudin seconda l'attaque, par un'impuvement en avant sur la route de Bischweiler. Pendant ce temps, la division Wallmoden s'était avancée à Wantzenau, où elle s'engagea avec les troupes qui étalent à l'autre rivé de l'HL : 'Cependant le prince de Wurtemberg avant fait entrer en ligne, à Souffelweyersheim, les brigades Misany, Hohehlohe et Czollich. D'un autre côfé, la brigade autrichienne de Luxein menaçait en flanc les troupes de Mundolsheim. Le général Rapp jugéa alors indispensable de faire un mouvement de concentration et de retraite. La division Rothembourg se rapprocha de Honheim; la division Albert se replia en echelohs; les 18° et 57° régimens se retirerent vers Schilligheim: le général Beurmann! avec les 100 et 32°, évacua Mundolsheim, en soutenant les efforts de la division de Hesse et de la brigade Luxem. L'ennemi, maître de Souffelweyersheim, s'avança: la cavalerie wurtembergeoise; debouchant rapidement par la grande route; força le

bataillon qui était à Souffel, s'empara des quatre bouches à feu et couronna le plateau; les brigades Misany, Hügel, Hohenlohe et Czollich atteignirent les hauteurs. Dans ce moment, le général Rapp, se mettant à la tête duiz de chasseurs. etdu 12° de dragons, chargea la cavalerio ennemie, Cette charge eut le plus heureux succès à la gazvalerie wurtembergeoise, fut mise en désordre Le 32° régiment, de la brigade Bourmann, arrivat aussi en colonnes serrées sur la cavalerie ennemie, et l'empechade se rallier. Elle se renversa sur l'infanterierencore en colonnes, et peu en ordre à cause du pessage du ruisseau, qui avait compules, bataillens. Le général Rothembourg portant en même temps sa droite en avant, l'ennemi fut rejeté en désordre au delà de la Souffel, et le combat cessa. Il était alors plus de huit heures du soir, et la déroute des Wurtembergeois fut telle, que les bagages s'enfuirent jusqu'à Haguenaud une partie, et surtout ceux du prince de Wurtemberg, furent pilles par les fuyards. Le général Kinski, chargé de tourner la gauche de l'armée française, était, arrivé à Cherti Hausbergen. Là il se trouva en présence de la division Grandjean. Celle-ci se déploya, et l'ennemi fut contenu de ce côté. La journée du 28 coûta plus de trois mille hommes à l'ennemi. Nous en perdimes sept cents et quatre canons. Le lendemain, le général ennemi, pour se venger, fit brûler le village de Soufselweyersheim, sous le prétexte mensonger qué les habitans avaient fait seu sur ses troupes, et fit ravager les villages voisins.

Le 28, au soir, l'armée française rentra en partie dans Straibourg, en partie dans les rétranchemens de Honheim, Bischeim et Schilligheim. Le corps de Wurtemberg resta au delà de la Souffel, entre Reichstett et Wendenheim; son aile droite occupant cependant Mundolsheim et Nieder-Hausbergen. Le 29, elle occupa les villages de Souffelweversheim, et les trois Hausbergen; le quartier-général fut à Wendenheim. Le 30. trois bataillons et deux escadrons furent envoyés pour bloquer Schelestadt; deux bataillons et un escadron pour bloquer Phakbourg. Le corps de Wurtemberg resta devant Strasbourg jusqu'au 4 juillet, sans rien entreprendre militairement. Mais le prince de Wartemberg fit des tentatives politiques pour se rendre maître de la place. Il essaya d'abord d'employer le pasteur de Wendenheim à gagner le général Rapp; ce moyen ne réussit pas, parce que le pasteur refusa de coopérer à une bassesse. Le général Vacquant étant venu prendre le commandement de la division Wallmoden. le prince de Wurtemberg le crut propre à décider le général Rapp. Il fut envoyé à Strasbourg, le 3 juillet, pour demander la remise de la place au nom du roi de France. Cette tromperie était trop grossière pour avoir du succès. Le 4 juillet, le corps de Wurtemberg ayant été relevé par celui de Hohenzolleri, se mit en marche pour gagner Paris. Le même jour, le prince de Wurtemberg s'avança jusqu'à Molsheim. Le 5, il était à Raon-l'Étape, et ce jour-là il fit faire une tentative inutile sur Phalzbourg : le 7, à Lunéville; le 13, à Chaumont; le 17, à Troyes, et le 21, entre Monthard et Tonnevre.

Le corps de Hohenzollern avait passé le Rhin. dans la nuit du 25 au 26, à Rheinfelden et Creazach. Le 27 il était devant Huningue; le 28 il cecupa Thann et Saint-Amarin; le 29 il occupa Colmar et fit investir Neuf-Brisach. Le 3 juillet, :l'avant-garde du général Klebelsberg était à Pegersheim, en avant d'Erstein; et investit Strasbourg de ce côté. Le 4, le corps de Hobenzollern releva tous les pestes du corps de Wurtemberg, et prit l'investissement de Strasbourg avec la division Vacquant, que le prince de Wurtemberg y laissa. Ce jour-là, vers trois heures après midi, le général Rapp fit faire une grande reconnaissance sur tous les points du blocus. Notre cavalerie pénétra jusqu'à Ober-Hausbergen, et enleva quelques postes ennemis.

Le 9 juillet, le général Rapp, voulant connaître la force des troupes qu'il avait dévant lui, se décida à pousser une pointe sur la route de Saverne. A la pointe du jour, la division Albert et la cavalérie se mirent en mouvement. La division Albert se porta en avant sur deux colonnes: le 18° et le 57° régimens à droite sur Mittel-Hausbergen; les 10° et 32° à ganche sur Ober-Hausbergen. Les trois villages étaient occupés par la division autrichienne de Mazzuchelli, couverte par la cavalerie badoise. Cette dermière fut bientôt neuversée par la nôtre; les villages de Ober et Mittel-Hausbergen, emportés par les 10° et 18° régimens, et la division ennemie culbutée en désordre sur Dingsheim. Les prince de Hohenzollern, ayant fait avancer la division badoise de Schæfer, le combat s'alluma avec vivacité. Nos :troupes se maintiment cependant dans les deux villages, jusqu'au moment où le général Rapp fit donner le signal de la retraite. Elle se fit en bon ordre, soutenue en échelons, à droite par le 57°, et à gauche par le 32°. Deux charges successives de la cavalerie badoise furent repoussées, et cette cavalerie, mise en désordre. Depuis lors il n'y est plus devant Strasbourg ancun fait d'armes. Le , 22 juillet, une convention de suspension diarmes fut conclue entre le général Rapp et le prince de Hohenzellern, pour les places de Strasbourg, Landau, la Petite-Pierre, Phalzhourg, Schelestadt, Neuf-Brisach, Fort-Mortier et Busingue (\*). Cette convention out le sort de toutes celles qui allaient, contre les vues secrètes des coalisés; elle fut violée par le siège d'Huningue.

Tant que l'activité des opérations militaires avait tenu le soldat occupé, ses réflexions sur les événemens politiques et militaires avaient été susand the state of the state of the state of

A 13. 15

<sup>(\*)</sup> Voyez Pièces justificatives, Nº XLIII.

ı

pendues. Après la conclusion de l'armistice, elles eurent un libre cours net portèrent l'agitation dans l'armée. Non-sculement l'espérance de sauver l'indépendance nationale était déque, et la France avait succombé presque sans défense malgré le courage et le dévouement des armées : mais l'existence même de ces armées était menacée: leur licenciement n'était plus un mystère: Pour des cœurs droits, accontumés à peser la conduite de chacun à la balance de l'honneur militaire, ignorant les principes; la marche et les effets de la politique, et ne jugeant des causes que par les résultats; et du devoir que par les possibilités, les événemens du jour devaient par raître incompréhensibles au premier coup d'œil. Les factieux de l'intérieur de la ville, d'accord avec les Autrichiens, s'emparèrent de la fermentation sourde qui agitait l'armée, et lui donnèrent une direction, en répandant des accusations de trahison contre les chels. Deux mesures fatales, et qu'on peut appeler hautement imprudentes, fil rent crottre le mécontentement, qu'il ne fut plus possible de contenir. La première fut l'ordre de licencier l'armée et de renvoyer chaque homme isolément, sans argent et sans armes; la seconde fut colui de tivrer à l'ennemi dix mille fusils de l'arsenal de Strasbourg. L'insurrection éclata, et le gouvernement se vit forcé de payer aux soldats le prin de lear sang verse pour la patrie, et dont on avait voulu les priver. Le corps ennemi profita de

ce moment pour se rapprocher de la place, maisles mesures énergiques que prirent les troupes, malgré leur révolte, déjouèrent tous les projets.

Les factieux qui avaient excité la sédition eurent la douleur de ne pouvoir pas livrer une de nos places principales à l'ennemi. Quelque pénible qu'ait pu être la révolte de l'armée du Rhim, pour les amis de la patrie, elle a présenté au moins une réflexion consolante; c'est que le soldat français, même au milieu de ses égaremens, sait s'abstenir de désordres honteux, et est sourd aux suggestions de la perfidie.

Pendant que ces événemens se passaient sur le Rhin et devant Strasbourg, d'autres colonnes ennemies se portaient sur l'armée du Jura. Cette armée, commandée par le général Lecourbe, était, ainsi que nous l'avons vu livre I, chapitre 1er, composée d'une division d'infanterie de ligne, d'une de cavalerie, et d'une de gardes nationales. Elle était à peu près réunie sur les frontières de la Suisse, vers Bâle: la division Abbé et la cavalerie en première ligne, celle des gardes nationales en seconde ligne, devant Béfort. La division de gardes nationales du général Laplane, qui était entre Pontarlier et Saint-Claude, dépendait de l'armée du Jura; mais, en ayant été entièrement séparée, nous ne nous occuperons d'elle qu'en parlant de l'armée des Alpes.

Dans la nuit du 25 au 26 juin, les corps de Colloredo, de Hohenzollern, et de l'archiduç

Ferdinand, passèrent le Rhin, à Crenzach, près Bale. Le 26, à dix heures du matin, ils étaient en avant de Bâle, vers la frontière de France. La division Abbé était en position sur les hauteurs de Trois-Maisons, sur la route d'Altkirch: elle occupait Hassingen. Le général Meuziau, avec un bataillon d'infanterie et un régiment de cavalerie, éclairait Ferette; le général Castex, avec le 3º de hussards, la route de Mülhausen. Les corps de l'archiduc Ferdinand et de Hohenzollern suivirent la route de Mülhausen, et investirent Huningue. Nous avons déjà rendu compte des mouvemens de ce dernier. Le corps de Colloredo se dirigea sur Altkirch; les divisions Lederer et Marschall, qui étaient en tête, ayant replié nos avant-postes, attaquèrent la division Abbé à Trois-Maisons; après un combat très-vif. où le maréchal de camp Martel se distingua, le général Abbé se retira lentement et en bon ordre à Tagsdorf.

Le 27, le général Colloredo, ayant dirigé la brigade Scheither, de la division Marziany, sur Ferette, continua son mouvement. Le général Abbé s'était mis en retraite au point du jour, et avait pris position au delà de Dannemarie, derrière la Largue: le 52° régiment était d'arrière-garde, sous les ordres du général Clavel et couvrait le bourg. A peine la division était en position, que Dannemarie fut attaqué par la division Lederer. Le 52° se défendit vaillamment, mais il ne put se soute-

nir, et fut poussé vers la rivière. Le 10° régiment se forma sur-le-champ en colonne d'attaque, et, s'élançant à la baïonnette sur les Autrichiens, les rechassa de Dannemarie. Une charge brillante des 3° et 2° de hussards acheva de les mettre en déroute, et les poussa sur la division Marschall, qui arrêta nos troupes. L'ennemi ne renouvela pas son attaque, dont l'essai lui avait coûté environ cinq cents hommes. Content de ce succès, et ne voulant pas exposer ses troupes au choc de tout le corps de Colloredo, le général Clavel ramena les 52° et 102° à la gauche de la Largue, et fit rompre le pont.

Le 28, l'ennemi ne fit aucun mouvement devant Dannemarie. Le 29, le géneral Abbé, instruit de celui du corps de Hohenzollern, dont les troupes avancées occupaient Thann et Masvaux, et sachant qu'un corps autrichien marchait sur Delle, jugea nécessaire de se retirer. Il n'était, à la vérité, pas attaqué de front, mais il allait être tourné; il vint prendre position à Chavanne, ayant en avant du village les 6º et 52° régimens. L'ennemi ne tarda pas à l'y attaquer; nos troupes se défendirent avec une telle vigueur, que le général Colloredo, désespérant de forcer le passage de front, se décida à manœuvrer par les ailes; il poussa à sa gauche la brigade Hoheneck, de la division Marziany, vers Montreux; la brigade Vilatta fut dirigée vers Collonge. Le général Abbé, se voyant débordé par les deux ailes, fut bligé de se replier sur la position de Foussemagne, où il se défendit encore avec intrépidité; mais le mouvement de Manic continuant, il lui fallut se retirer en arrière de Frey et se rapprocher de Befort. Il prit position à une lieue de la ville, ayant le général Clavel avec le 52 régiment à Pfasunx, le 6 à Besoncourt, le 102" entre les deux, avec quelques compagnies de la Haute Saone, et un bataillon du 61º à Chevremont; à son extreme gauche, la Roppes; était le 5 bataillon de Saoneet Loire sur sa droite, les retranchemens de Bourogne étaient défendus par le général Bertradd, avec deux bataillons de garde nationale. Le général Colloredo prit position avec son corps principal, sur la route de Chevremont; la brigade Vilatta était à Collonge, et la brigade Hoheneék, vers Sainte-Croix. Cette journée couta plus de mille hommes à l'ennemi; nous en perdimes deux cent vingt-quatre. Le général Meuziau, qui avait été détaché le 28 vers Delle "avec deux escadrone et un bataillon du 62°, rencontra l'avantgarde du général autrichien Scheither; il la chassa de Faverois, Courtelevant et Rochery; mais l'approche da corps principal le força a se replier sur Bourdgrie; le général Scheither occupa Delle. Le 29, le général Colloredo, en même temps qu'il attaquait le général Abbé; à la Chavanne, fit attaquer les retranchemens de Bourogne par le général Scheither. Les généraux Bertrand et

Meuziau, qui n'avaient pas plus de quinze cents hommes à opposer à cinq mille, furent forcés, après la plus vigoureuse résistance; ils se replièrent sur la Savoureuse, à Sevenans; le général Scheither occupa Moval. Le 30, le général Scheither s'avança de Bourogne, et chercha à déboucher par Sevenans; le général Lecourbe s'v porta sur-le-champ, avec les 2° et 3° bataillons de Saône-et-Loire. L'ennemi fut attaqué avec vigueur et repoussé jusqu'à Bourogne. Le soir, le corps du Jura occupa les positions suivantes: le général Avisart était avec un bataillon à Giromagny; un bataillon à Val-d'Oye; un bataillon et le 3º de hussards à Roppes; quatre bataillons avec le général Clavel, à Pfasunx; deux bataillons avec le général Abbé, à Besoncourt; un bataillon appuyait à Chevremont; un bataillon et sept canons, en réserve, à Perouse; un bataillon et le 13º de chasseurs, avec le général Rambourg, à Damjustin; un bataillon et un escadron à Sevenens: deux compagnies d'infanterie et un escadron à Brémont; quatre compagnies à Chatenoix; un bataillon vers Charmont, et un à Montbelliard. Le général Meuziau, avec trois compagnies du 1er de la Côte-d'Or, un bataillon du 62° et vingt-cinq chevaux, furent détachés à Blamont; le général Delorme, avec trois compagnies du 1º de la Côte-d'Or, au pont le Roide: le restant des troupes était à Béfort.

Le 1er juillet, le général Colloredo, voyant son

aile gauche avancée jusqu'à la Savoureuse, se décida à attaquer le général Lecourbe de front, Le général Marschall, avec une brigade, fut dirigé sur Vezelois et Sevenans; le général Lederer, avec deux brigades, sur Besoncourt et Chevremont; le général Vilatta, sur Roppes; le général Scheither devait marcher par Morvillars sur Montbelliard. A Roppes, le chef de bataillon Fusthamel, qui commandait le 5° de Saône-et-Loire, se défendit avec la plus rare valeur; il parvint même à rechasser les deux premiers bataillons qui étaient déjà entrés dans le village; mais la brigade ennemie ayant donné en entier, quatre cents hommes ne pouvaient pas résister à plus de trois mille. Le bataillon de Saône-et-Loire, formé en carré, se retira, sans être entamé, en arrière de Denne, où l'ennemi prit position; au centre, l'ennemi parvint à s'emparer successivement de Besoncourt et de Chevremont. Nos troupes furent un moment en déroute; mais un brigadier de gendarmerie, nommé Prost, ayant saisi une caisse de tambour, ramena les soldats à la charge; dans ce moment, le colonel Jacquet, à la tête du 52° régiment, s'avança sur l'ennemi et le chassa de Chevremont. Mais la position était tournée par Denne et par Vezelois, et nos troupes furent obligées de se replier à Perouse, où elles occupérent une position retranchée. A notre droite, l'enmenti parvint à forcer le pont de Sevenans, et déboucha sur les deux bataillons de gardes nationales

qui étaient en position derrière. Le général Rambourg, qui était à peu de distance, se précipita sur l'ennemi à la tête du 2° régiment de hussards. Les Autrichiens furent culbutés et rejetés au delà du pont. Le général Lecourbe, dès qu'il avait apercu les efforts de l'ennemi pour s'emparer du pont de Sevenans, avait rappelé le général Meuziau, de Blamont, et lui avait ordonné d'occuper Audincourt et les hauteurs d'Étupes, afin de couvrir Montbelliard. A peine la tête de colonne du général Meuziau eut-elle dépassé Audincourt, qu'on vit arriver sur le plateau la brigade autrichienne de Scheither. Le 1er bataillon de la Côte-d'Or se jeta au-devant de l'ennemi. avec une compagnie du 62°, et, l'avant attaqué avec le plus grand courage, parvint à le contenir: mais le général Meuziau, ayant été prévenu que l'ennemi passait la rivière au pont d'Essincourt, se replia sur Montbelliard, où le bataillon de la Côte-d'Or défendit le parc jusqu'à neuf heures du soir. Le général Delosme fut également attaqué au pont le Roide; l'ennemi fut repoussé avec quarante hommes de perte.

Le 2, le général Lecourbe demanda une suspension d'armes; mais les Autrichiens voulaient avoir Béfort, et la négociation n'eut pas de suite. La brigade Scheither se présenta ce jour-la devant Montbelliard et attaqua les redoutes défendues par le bataillon de la Côte-d'Or; celle de gauche fut un instant abandonnée et immédiatement reprise par le 62°. Après d'inutiles efforts, l'ennemi renonça à ses attaques. Alors le général Meuziau se replia sur Dien, et le même soir les Autrichiens occupèrent Montbelliard. Ces deux journées nous coûtèrent six cent cinquante hommes et plus de quinze cents à l'ennemi.

Le 3, les deux armées restèrent en position, mais le 4, le général Colloredo, voulant compléter l'investissement de Béfort, fit attaquer les villages de Damjustin et de Brémont, tandis qu'un corps de cavalerie se portait sur Giromagny, pour gagner la route de Lure. Le général! Lecourbe, averti de ce mouvement, porta sur Giromagny une reconnaissance commandée' par le général Montfort, et la fit soutenir par quelques bataillons de garde nationale, sous les ordres du lieutenant-général Sainte-Croix. Les troupes avancées des Autrichiens furent poussées. jusqu'à Chaux, mais l'ennemi étant en forces à Roppes, attaqua vivement le village d'Offmont, Le 5° bataillon de Saône-et-Loire y était posté. pour couvrir la reconnaissance. Le brave chef. de bataillon Fusthamel se défendit avec intrépidité et soutint courageusement la charge d'un régiment de hussards; mais après avoir reçu plusieurs charges, le bataillon fut enfin entamé et forcé de se replier sur la Savoureuse. Le chef ayant pu rallier son bataillon, le ramena à l'ennemi, qu'il repoussa jusqu'à Offmont. Il ne serait pas néanmoins parvenu à reprendre le village si

le général Montfort, rappelé par le bruit du combat, ne fût venu à son secours. L'ennemi fut mis en déroute et repoussé d'Offmont. Le général Lecourbe s'y étant porté avec deux bataillons du Jura et un régiment de cavalerie, les Autrichiens furent attaqués de nouveau et rejetés sur Roppes. Le chef de bataillon Fusthamel fut blessé, et deux de ses officiers tués; un, le lieutenant Courbette, fait prisonnier, s'échappa des mains de l'ennemi. Le général Sainte-Croix avait été blessé en avant de Val-d'Oye. Le même jour. le poste de Damjustin avait été si vivement attaqué, que l'ennemi pensa s'en emparer. Le général Lecourbe, voyant le danger de nos troupes, s'y porta avec le 13° de chasseurs, fit battre la charge et culbuta l'ennemi. Une colonne d'infanterie autrichienne, chargée par le colonel Desrivaux à la tête du 13° de chasseurs, fut enfoncée et dispersée. Mais la brigade autrichienne qui avait occupé Montbelliard se portait sur Hérisourt, le poste de Brémont était pris à dos, et rien n'empêchait plus l'ennemi de passer la Savoureuse. Le général Lecourbe se vit forcé de retirer les troupes qu'il avait à Brémont et de les reployer en arrière de Bavilliers. Le général Colloredo avait fait attaquer en même temps Perouse et Bavilliers. Le premier endroit était défendu par le général Abbé, avec une partie de sa division et par quelques bataillons de la Haute-Saône. Un bataillon du 6° qui occupait Perouse

fut d'abord forcé, mais, soutenu par le 102°, il repoussa l'ennemi à son tour. Deux bataillons de Saône-et-Loire, commandés par le major Morelli, et qui défendaient la redoute des Perches, repoussirent également les attaques de l'ennemi. Cette affaire coûta aux Autrichiens plus de mille hommes hors de combat; nous en perdîmes trois cent cinquante. Le soir l'aile gauche du corps de Colloredo prit position à la droite de la Savoureuse, entre Brémont et Héricourt, occuppant Bavilliers et Essert.

Le général Lecourbe attendait avec impatience l'arrivée d'un convoi de vivres venant de Vesoul. Depuis quelques jours il avait envoyé dans cette place le colonel Seganville, du 2º de hussards, avec cent chevaux et trois cents hommes d'infanterie, pour le chercher. Le colonel-trouva à Lure, en revenant, le général Meuziau, qui y avait été envoyé de Dun, avec trois bataillons, pour couvrir le convoi. Les deux détachemens se réunirent et se mirent en marche, avec cent soixante voitures de vivres. Le 5 juillet, le général Lecourbe, instruit de leur approche, fit vivement attaquer et emporter à la pointe du jour les villages d'Essert et de Bavilliers. L'ennemi retira ses troupes de la route de Lure, pour couvrir celle de Besançon, et le convoi entra à la faveur de ce mouvement. Le 6, le corps du Jura occupait les positions suivantes : la division Abbé, composée de sept bataillons, défendait le

front de Béfort qui regarde les routes de Colmar et d'Altkirch. La division Castex, composée de cinq bataillons et du 13° de chasseurs, occupait Damjustin et défendait la route de Montbelliurd. La brigade Martel, de trois bataillons, occupait Bavilliers et Essert; la Brigade Avisart, de deux bataillons, occupait Val-d'Oye. Le général Meuziau, avec les 2° et 3° de hussards était à Bésort; dont la garnison se composait de quatre bataillons de garde nationale, un de douaniers, un de retraités, et une compagnie de vétérans. La nouvelle des événemens de Paris étant arrivée à Béfort, des négociations furent entamées pour une suspension d'armes. Le 10, le général Lecourbe, ayant eu avis de l'approche du général Delosme, qui venait de Besançon avec un convoi, voulait tenter une attaque générale. Mais la disproportion des forces était trop grande, pour qu'il fût possible de rejeter l'ennemi à la rive gauche de la Savoureuse. Le général Lecourbe se vit donc forcé, le /11, de ratifier la convention qui put être négociée par son chef d'état-major. Elle devait durer jusqu'à la paix, et comprendre la place de Besancon et les troupes du général Laplane. L'ennemi s'engageait à laisser entrer dans Béfort, tous les quinze jours, des subsistances, à raison de dix mille rations de vivres et dix-huit cents de fourrages.

Nous avons vu que l'archiduc Ferdinand, ayant passé le Rhin dans la nuit du 25 au 26, avec les corps de Colloredo et de Hohenzollera, s'était di-

rigé vers Mülhausen. Le 28, l'archiduc Ferdinand occupa Thann, et le 20, son avant-garde était à Colmar; il y atriva le 30. Lá il se sépara du corps de Hohenzollern, et se dirigea sur Sainte-Marie-aux-Mines. Le 4 juillet, il arriva à Raonl'Étape; le 8, à Neuf-Château; le 10, à Doulevant, où était le quartier-général de Schwarzenberg; le 22 juillet . l'archiduc Ferdinand était à Fontainebleau, d'où il vint prendre des cantonnemens autour de Dijon. Nous ne devons pas oublier que pendent la marche des Autrichiens dans les départeniens des Vosges, il furent singulièrement inquiétés par les partisans et par la garde nationale armée. Schwarzenberg, encore irrité du danger qu'il avait couru à Sarbourg, résolut de s'en venger, et ordonsia qu'on arrêtat les premiers gardes nationaux qu'on pourrait rencontrer. Le 7 juillet, on lui amena neuf hommes de la garde nationale sédentaire des villages de Lagny, Pogney et Ecoux: ils furent assassinés par un jugement d'un prétendu conseil de guerre. Wrede et le prince de Wurtemberg en faisaient autant de leur côté. Les villages étaient incendiés, sous prétente que les habitans avaient pris les armes pour se défendre des bandes de maraudeurs, qui s'appelaient avant-garde, et qui y commettaient des horreurs sans exemple.

Nous avons jusqu'à présent passé sous silence les mouvemens du gros de l'armée russe. Quoiqu'elle n'ait eu aucune opération militaire, comme elle a pris part à l'occupation de la France, nous réparerons cette omission. Nous disons qu'elle a pris part à l'occupation, et nous sommes loin de l'accuser de dévastation. La discipline sévère de cette armée a diminué les charges qui accablaient de toutes parts notre patrie. C'est une justice que l'impartialité historique doit lui rendre, en 1815. Sous le rapport politique, sa présence est peut-être loin d'avoir été un malheur. Le maréchal Barklay de Tolly passa le Rhin à la fin du mois de Juin, à Mannheirn et Oppenheim, avec les corps d'infanterie de Doktorow, Sacken, Langeron, Sabaneiew, la réserve de grenadiers, et les corps de cavalerie de Winzingerode et Pahlen. Ayant laissé le corps de Langeron pour observer les places de la Sarre et de la Moselle, il s'avança avec le reste de son armée à Châlons, où il arriva le 10 juillet. Quelques troupes russes s'avancèrent jusqu'à Paris, et bientôt après l'armée entra en cantonnemens.

## CHAPITRE IV.

Opérations de l'armée des Alpes. — Combats de Montmélian, de Maltaverne et des Bauges, le 15 juin. — Combat de Thonon, le 21. — Combats de Conflans et d'Aiguebelle, les 27 et 28. — Suspension d'armes. — Combat des Rousses, le 2 juillet. — Combats de Charix et d'Oyonnax, le 3. — Prise de Grenoble. — Convention pour l'attace des Alpes. — Les Autrichiens s'avancent vers Besançon. — Opérations de l'armée du Var. — Assassinat du maréchal Brune. — Places prises par l'ennemi, jusqu'au 20 septembre. — Combat de Longwy, le 14 juillet. — Siége de Huningue.

Le maréchal Suchet, dont la petite armée était étendue sur les frontières de France, depuis Gex jusques vers Grenoble, avait reçu l'ordre de commencer les hostilités en même temps que l'armée du nord. Il fit en conséquence ses dispositions pour passer la frontière le 15 juin. Il réunit, le 14, les divisions Dessaix et Maransin, vers Chambéry et le fort Barreaux. Les défilés de Saint-Claude et des Rousses étaient retranchés, et défendus par des gardes nationales. Le fort de l'Écluse, ainsi que le passage des Échelles, avaient été couverts par des ouvrages. Le

plan du maréchal Suchet était de gagner le plus tôt possible Saint-Maurice par son aile gauche et le Mont-Cénis par la droite. De cette manière il transportait la guerre sur le sommet des Alpes; c'était le seul moyen de résister à une force aussi imposante que celle qui le menaçait, et de la combattre avec quelque avantage.

Dans la nuit du 14 au 15 juin, la division Maransin déboucha sur Montmélian. Les Piémontais avaient sur ce point les deux régimens de Savoie et de Piémont, et les chasseurs de Robert. Montmélian fut surpris, et on y fit près de trois cents prisonniers. Le régiment de Savoie, qui se replia sur Aiguebelle, prit position à Maltaverne; il en fut chassé. Ce même régiment essaya ensuite de défendre le pont de l'Arc et y opposa une vive résistance; mais le 24° de ligne l'ayant chargé à la baïonnette, le pont fut enlevé, et deux bataillors mirent bas les armes. Le régiment de Piémont et les chasseurs de Robert suivirent la vallée de l'Isère. Au revers des Bauges, ces deux corps prirent position et essayèrent de tenir; mais le 14° régiment les débusqua et les poussa jusqu'à l'Hôpital, près de Conflans. Le soir, la division Maransia prit position, en partie à Aiguebelle, en partie à Conflans. Des détachemens furent envoyés pour suivre l'enneml et éclairer les vallées de l'Isère et de l'Arc.

La division Dessaix fut dirigée sur Genève; mais elle avait un plus long chemin à faire, et elle ne put arriver sur les bords de l'Arve que le 17. Carrouge fut emporté, et le général Dessaix ayant laissé quelques troupes devant Genève, fit occuper Bonneville, et s'avança vers Thonon. Il arriva devant cette ville le 20 juin. Pendant ce temps, la division Maransin resta dans ses positions de Confians et d'Aiguebelle. Le maréchal Suchet, qui devait craindre que l'ennemi ne débouchât par Genève ou par le Valais et le bord méridional du lac, ne pouvait faire encore aucun mouvement par sa droite. Il lui fallait attendre que Genève fût pris, et le passage de Meillerie occupé.

Copendant le général Frimont, commandant l'armée autrichienne dans l'Italie supérieure, s'était mis en mouvement dans les premiers jours de juin, avec son armée forte de cinquante-quatre mille hommes environ. Il la dirigea sur les Alpes en deux colonnes. Celle de droite, composée des corps de Radiwojewich et Merville, étalt forte d'environ trente-huit mille hommes, en trenteneuf bataillons et quarante-huit escadrens; elle se dirigea par le Simplon sur Saint-Maurice, par le Valais. Celle de gauche, composée du corps de Bubna et forte de quinze mille hommes, en dixsept bataillons et douze escadrons, se dirigea par Turin, et de là au Mont-Cénis; elle devait être jointe en Savoie par les troupes du roi de Sardaigne, qui s'y trouvaient au nombre d'environ douze mille hommes.

Le 21 juin, le général Dessaix résolut d'emporter le pont de la Dranse, en arrière de Thonon, que défendaient les Piémontais. Un bataillon du 42° fut passer la Dranse à Effreux, se dirigeant sur Evian, pour tourner l'ennemi. Un détachement du 53°, avec cinquante dragons, sous les ordres du colonel Beauchaton, marcha droit au pont. Il fut enlevé à l'arme blanche, et nous fimes cent cinquante prisonniers. De là, le général Dessaix poussa le bataillon du 42° sur Meillerie, pour occuper ce défilé; mais les Autrichiens nous avaient prévenus. Le 20, le général Crenneville, avec l'avant-garde du corps de Radiwojewich était arrivé à Saint-Maurice. Averti de la marche du général Dessaix, il porta rapidement en avant le général Bogdan avec quatre bataillons; lui-même s'avança jusqu'à Monthey. Lorsque nos troupes arrivèrent devant Meillerie, elles trouvèrent déjà le général Bogdan occupant le défilé, entre cet endroit et Saint-Gingolf. Leur attaque fut repoussée, et le général Dessaix, averti de l'approche des Autrichiens, se replia derrière la Dranse, laissant quelques troupes à Evian. L'ennemi, content d'avoir occupé Meillerie, ne s'avança pas, voulant attendre que toutes ses forces fussent réunies.

Le général Bubna s'avançait de son côté, et une recomaissance poussée le 22 de Briançon, rencontra à Sezanne le régiment autrichien de Kerpen, qui couvrait la marche du corps d'ar-

mée. Le 24 et le 25, le corps de Bubna passa le Mont-Cénis. De Lans-le-Bourg, les brigades de Trenk et de Bretschneider (onze bataillons), avec la brigade piémontaise d'Andezène, furent dirigées vers Moustiers. La brigade Klopfstein (six bataillons), avec un corps piémontais, fut dirigée vers Saint-Jean de Maurienne. Le 26, nos postes avancés furent repoussés de Moustiers et de Saint-Jean de Maurienne. Le 27, l'avant-garde de Bubna parut devant Conflans, et essaya d'emporter la ville; elle fut repoussée avec perte. Conflans était défendu par le 14° régiment et un bataillon du 20°; une tête de pont avait été établie au confluent de l'Arly et de l'Isère, en arrière de la ville. Le même jour l'ennemi fit une tentative non moins infructueuse sur Aiguebelle. Le général Dessaix, qui s'était replié derrière l'Arve, fut également attaqué le 27 à Bonneville, par le général Bogdan; cette attaque n'eut pas plus de succès que les autres. Le maréchal Suchet, qui voyait que l'ennemi avait porté ses principales forces le long du lac de Genève, craignit d'être prévenu à Lyon. Désirant pouvoir concentrer ses troupes à la rive droite du Rhône, il fit proposer au général Bubna un armistice de quelques jours; celui-ci le refusa.

Le 28, le général Bubna fit renouveler l'attaque de Conflans; la brigade piémontaise d'Andezène se porta contre notre aile gauche à Venton; la brigade Trenk attaqua notre droite à

Conflans et le long de l'Isère; le combat fut vif et opiniâtre: nos bataillons, et surtout ceux du 14°, se battirent avec la plus grande valeur. L'ennemi, repoussé dans toutes ses attaques, perdit près de douze cents hommes; l'attaque d'Aiguebelle, faite en même temps par la brigade Klopfstein, n'eut pas un meilleur succès. Les deux combats du 27 et du 28, coûtèrent à l'ennemi plus de dix-huit cents hommes hors de combat et cinq cents prisonniers. Le maréchal Suchet renouvela ce jour-là la proposition d'une suspension d'armes; le général Bubna, rendu moins difficile par le mauvais succès de ses entraprises, y consentit, et le général Frimont, qui était arrivé ce jourlà sur l'Arve avec le gros de son armée, ratifia l'armistice, qui devait durer jusqu'au 2 juillet: l'armée des Alpes devait se retirer derrière les frontières de l'ancienne France.

Le maréchal Suchet profita de l'armistice pour remettre son armée en ligne; la division Dessaix fut chargée de défendre les déflés du Jura devant Gex et au pas des Rousses; la division Maransin était à l'aile droite, vers Seyssel. Le général Pannetier, avec quelques bataillons de garde nationale, défendait les Échelles; le général Frimont, de son côté, déploya son armée en trois colonnes. Le corps de Radiwojewich passa le Rhône à Genève, afin d'entrer dans le département de l'Ain, par Saint-Claude; ce corps devait s'étendre vers la Haute-Saône et le Doubs,

du côté de Macon et de Dôle. Le corps de Merville, que le fort l'Écluse empêchait de suivre la grande route de Genève à Lyon, devait suivre la rive gauche du Rhône, le passer à Perte-du-Rhône, et se diriger sur Nantua et Pont-d'Ain. Le corps de Bubna devait suivre la route de Chambéri à Lyon, par les Échelles.

Le 2 juillet, le corps de Radiwojewich, se présenta devant les Rousses, avec les brigades Pflüger et Fœlseis; le général Bogdan, avec quatre bataillons, était resté en observation sur la route de Gex à Saint-Claude. Les retranchemens des Rousses furent attaqués d'abord par la brigade Fœlseis; l'ennemi fut repoussé; mais le général Radiwojewich, ayant fait entrer la brigade Pflüger en ligne, le général Dessaix, qui n'avait pas trois mille hommes, fut obligé de céder à la supériorité du nombre, après un long et sanglant combat; il se replia sur Saint-Claude, et le lendemain sur Oyonnax. Cette journée coûta plus de mille hommes à l'ennemi.

Le même jour, un régiment du corps de Merville, ayant été détaché contre le fort l'Écluse, parvint, après un combat opiniâtre, à emporter la redoute extérieure, dont on l'avait couverte; l'ennemi y perdit deux cents hommes. Dans la journée, le bombardement commença; le 6, au matin, le magasin à poudre sauta, et le fort démantelé fut obligé de se nendre.

Pendant ce temps, le corps de Merville s'était

avancé le long du Rhône, et était arrivé devant la tête du pont de Perte-du-Rhône; elle fut évacuée et le pont détruit. Le général Merville en fit jeter un autre un peu plus bas, à Gresia, et ses troupes passèrent le Rhône le lendemain matin. Le 3, les corps de Radiwojewich et de Merville s'avancèrent sur Nantua; le premier, par la route de Saint-Claude, l'autre, par celle de Châtillon; le maréchal Suchet occupait Nantua, avant des troupes à Oyonnax et à Charix. Le poste d'Oyonnax fut attaqué par le général Bogdan; celui de Charix, par le général Hardegg, avec douze bataillons; le combat fut assez vif et coûta, sur les deux points, près de six cents hommes aux ennemis; ils furent contenus de l'un et de l'autre côté; le maréchal Suchet sentit cependant qu'il ne lui était pas possible de se soutenir, contre plus de trente-cinq mille hommes qu'il avait devant lui; il était exposé à être tourné à sa gauche par Bourg, que le général Radiwojewich pouvait atteindre sans difficulté; à droite, le général Pannetier ne pouvait se soutenir devant le corps de Bubna et les Piémontais; l'accès de Lyon allait donc se trouver également ouvert de ce côté. Une nouvelle tentative, pour obtenir une suspension d'armes, avait été inutile, parce que le général Frimont exigeait la remise de Lyon. Ces réflexions engagèrent le maréchal Suchet à so replier, d'abord sur Nantua, et ensuite sur Pont-d'Ain.

Cependant le général Bubna, ayant débouché par les deux vallées de l'Arc et de l'Isère, avait étendu son corps d'armée entre Montmélian et le Bourget; ce dernier point était occupé par la brigade Trenck; les Piémontais étaient à Montmélian. Le 6, le général Bubna fit occuper le pont de Beauvoisin, par l'avant-garde du général Bretschneider. Le même jour, le général Trenck, ayant laissé un petit détachement pour observer le fort de Pierre-Châtel, s'avança à Saint-Geniés; le général Bubna avait poussé, dès le 2, le corps piémontais sur Grenoble; l'avant-garde, commandée par le général Gifflenga, arriva devant la ville dès le 4; le corps du général Latour y arriva le 6, et la brigade d'Andezène, occupa les hauteurs de Voreppe. Le faubourg fut attaqué, et après une vive résistance, emporté et saccagé. La ville de Grenoble, gardée par quelques bataillons de garde nationale. fut alors étroitement resserrée; le général Pannetier, placé aux Échelles, avec quelques bataillons de garde nationale, se voyant tourné parsa droite et par sa gauche, se replia sur La Tourdu-Pin, le 6, ayant fait rompre la grande route, et laissé une centaine d'hommes au fort Lacrotte. Le même soir, le régiment autrichien de Kerpen, s'étant présenté devant ce fort, le commandant se rendit sans tirer un coup de fusil. Le 7, le général Bubna ayant fait réparer la route. fit occuper les Échelles par la brigade Klopfstein.

Le 9, le général Frimont continua son mouvement. Le corps de Radiwojewich occupa Bourg, où le général Frimont établit son quartier-général; le corps de Merville s'établit à Nantua; celui de Bubna s'était avancé jusqu'à La Tour-du-Pin. Ce jour-là, la ville de Grenoble se rendit au général Latour; la garde nationale mobile qui y était en garnison, fut licenciée.

Le 10, le général Frimont détacha la brigade Pflüger au pont de Macon, qui était défendu par quelques gardes nationaux de Saône-et-Loire. A minuit, la tête du pont fut attaquée, et après un combat assez vif, les Autrichiens, favorisés par leur nombre, l'emportèrent, malgré la valeureuse résistance des braves gardes nationaux de Saône-et-Loire: le corps de Merville s'avança à Pont-d'Ain; celui de Bubna était vers Bourgoin.

Le maréchal Suchet, après les combats de Charix et d'Oyonnax, s'était mis en retraite sans tenter davantage la fortune des armes. La capitulation de Paris, qu'il apprit peu après, acheva de fixer ses déterminations; il aurait pu, en s'enfermant dans Lyon, conserver les magasins et le matériel d'artillerie, qui y avait été réuni pour la défense de la place; il préféra accéder aux conditions imposées par l'ennemi, et abandonner Lyon. Le 11, une convention, conclue entre le maréchal Suchet et le général Frimont, remit aux Autrichiens la place de Lyon; l'armée française se retira derrière la ligne de démarcation établie

par cette convention; elle passait de Macon par Beaujeu, Tarare, Montrottier, Lurron, Saint-Andeol, Condrieux, le Rhône, jusqu'a l'embrachure de l'Isère; le Drac et le cours de la Romanche (\*). Cette convention fut encore visitée comme à l'ordinaire, puisque, le 12 août, les Piémontais allèrent s'emparer de la place d'Embrun et du matériel qu'elle contenait.

Après la reddition de Lyon, dont l'occupation fut confiée au général Bubna, le corps de Radiwojewich, se dirigea de Bourg sur Macon, où il arriva le 12; son avant-garde occupa le même jour Châlons-sur-Saône; le corps de Merville se dirigea de Nantua sur Lons-le-Saunier. Le général Laplane, qui ne pouvait plus tenir les passages du Jura, avait quitté Pontarlier, défendu encore par le fort de Joux, et s'était replié à Salins, avec sa faible division de gardes nationales. Le 16, la brigade Mumb et la brigade Hecht. dn corps de Merville, se présentèrent devant Salins. le général Radiwojewich avait fait avancer la hrigade Fœlseis devant Besançon; le général Lapiane se voyant enveloppé, consentit à une commission ensuite de laquelle la garde nationale fut icenciée, et les officiers se retirerent derrière la coire. Dans le mois d'août, l'armée du géneral rimont occupa les positions suivantes : le caps le Rastiwojewich, à Vienne; le corps de Buben a Lyons

<sup>(\*)</sup> Voyez Pieces justificatives, Nº XLIV.

le corps de Merville, à Macon; le corps piémontais, à Gap.

Vers le commencement de Juin, le maréchal Brune avait réuni sa petite armée sur les bords du Var, entre Antibes et Gilette. Hors d'état de rien entreprendre, il se contenta de défendre les frontières de l'empire, contre un corps piémontais qui s'assemblaient à Nice, sous les ordres du général d'Osasco. La nouvelle des désastres de Waterloo ne tarda pas à exciter la plus grande fermentation, dans les départemens du Var, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes. Une insurrection éclata le 25 juin à Marseille, où elle coûta la vie à plus de huit cents personnes, particulièrement aux Mamelouks et aux Égyptiens qui s'y trouvaient, et qui furent massacrés sans distinction d'âge ni de sexe. Cette insurrection força le général Verdier à se retirer avec sa garnison à Toulon. D'un autre côté, les généraux Pereymond et Loverdo, ayant organisé des troupes dans le district de Digne, marchaient contre l'armée du Var. Le maréchal Brune, attaqué de front par les Piémontais, et harcelé sur ses derrières par les généraux Pereymond et Loverdo, songea à sauver Toulon, qu'il craignait de voir livrer à l'ennemi, malgré la résistance du général Verdier, qui n'avait que quinze cents hommes à ses ordres (\*). Il conclut, le 9 juillet, un armis-

<sup>(\*)</sup> Deux bataillons de marine.

Ē

tice avec le général d'Osasco, et replia son armée à Brignoles, afin de couvrir Toulon. Mais de nouveaux ennemis s'avançaient : le marquis de Rivière débarqua le 13 juillet à Marseille, avec cinq mille Anglo-Siciliens; une escadre anglaise se présenta devant Toulon, et le maréchal Brune y porta son quartier-général le 17. Bientôt l'armée du Var s'y trouva resserrée par les Piémontais, par les généraux Pereymond et Loverdo, et par les Anglo-Siciliens qui occupaient Marseille. Le 24, le marquis de Rivière vint lui signifier, que les allies s'abstiendraient de toute hostilité, si le maréchal Brune se démettait du commandement de l'armée du Var, et quittait Toulon. Le maréchal Brune se sacrifia à sa patrie, et ne voulut pas servir de prétexte à d'autre effusion de sang; il n'y eut en effet que le sien de versé.

Malgré le licenciement de l'armée du Var, l'armée autrichienne du général Bianchi, voulut encore avoir sa part de l'occupation de la France. Elle passa les Alpes au mois d'août, et vint inonder les départemens du midi.

La convention de Paris, la dissolution de l'armée par ordonnance du 6 juillet (\*), et le réta-

<sup>(\*)</sup> Cette ordonnance s'appuie sur une autre, rendue à Lille le 23 mars, qui déjà licenciait l'armée. Le considérant en est ainsi conçu : Louis, etc.

Considérant qu'il est urgent d'organiser une nouvelle armée, attendu

blissement de la royauté, ne mirent cependant pas fin à la guerre, et les opérations hostiles furent continuées pendant plus de trois mois, après la reddition de Paris. Les armées coalisées, après s'être fait remettre le matériel immense qui était à Lyon et à Paris, et avoir tiré même des armes des arsenaux qu'elles ne possédaient pas, se répandirent dans l'intérieur. Là elles s'occupèrent à compléter le désarmement, sous différens prétextes. Pendant ce temps, les corps qui avaient été laissés sur les frontières, continuèrent le siége des places fortes; quoique, s'étant soumises à l'autorité royale, elles appartinssent de fait au gouvernement, dont la coalition se disait alliée. Cette seconde guerre ne cessa que le 20 septembre. Toutes les places qui succombèrent avant cette époque furent dépouillées. En vain les commandans de ces places s'adressèrent-ils au gouvernement, pour réclamer contre la guerre faite au drapeau blanc, le gouvernement ne donna aucun ordre, ni aucune instruction.

Sans entrer dans le détail des siéges qui furent faits, jusqu'à l'époque que nous venons d'indiquer, nous nous contenterons d'une courte notice des places qui furent prises et désarmées.

L'armée anglo-batave avait laissé dans le nord, le corps du prince Frédéric d'Orange, chargé des

que, d'après notre ordonnance du 23 mars, celle qui existait se trouve licenciée, etc.

sièges de Valenciennes, Condé et le Quesnoy. La première de ces places, commandée par le général Reille, capitula le 12 août. Mais l'ennemi n'y entra pas pour le moment, la garnison seule fut licenciée.

L'armée prussienne avait laissé sur la Sambre et sur la Meuse, le corps de Pirch, et le 2° corps d'Allemagne. Ces troupes prirent les places suivantes: Charleville, le 29 juin; Maubeuge, le 14 juillet; Landrecies, le 23; Marienbourg, le 24; Philippeville, le 8 août; Mezières, le 10 août; Rocroy, le 16; les forts de Givet, le 11 septembre; Sedan, le 15; Montmédy, le 22, après que Médy-Bas eut été emporté d'assaut le 14. La ville de Longwy fat bloquée le 30 juin par le prince de Hesse-Hombourg, avec sept bataillons, un escadron et trois compagnies d'artillerie de la garnison de Luxembourg. Le 13 juillet, le général Belliard fit sortir de Metz le général Meriage, avec trois bataillons de garde nationale et deux compagnies franches, faisant trois cents hommes en partie à pied, en partie à cheval. Le général Meriage prit position à peu distance de Longwy, dans la nuit du 11 au 12. Les corps francs s'élancèrent sur l'ennemi, qui fut surpris, mis en déroute et poussé à deux lieues de là. Les Prussiens perdirent cent cinquante hommes tués, onze cents prisonniers, et leurs munitions furent détruites. Le lendemain, le 6° corps prussien arriva devant Longwy, et le siége commença; la place se rendit

le 18 septembre. Par ces siéges, les Prussiens acquirent quatre cent trente bouches à feu de gros calibre.

Les Russes ne prirent que la place de Soissons, qu'ils reçurent en dépôt le 14 août. Ils la rendirent avec le matériel à la paix.

Parmi les places que bloquèrent les Autrichiens, ils ne nous en prirent que deux. Il n'était pas possible que leurs troupes passassent devant la place d'Auxonne, sans que la tentation de s'emparer de cet arsenal ne leur vînt. L'archiduc Ferdinand en fit donc faire le siège; elle capitula le 28. La seconde place est Huningue, dont la destinée et la défense héroïque méritent un détail un peu plus circonstancié (\*). Cette place avait été bloquée, dès le 26 juin, par les troupes de l'archiduc Ferdinand et du général Hohenzollern. Bien construite et bien armée (il y avait cent trente et une bouches à feu), elle aurait été capable de lasser tous les efforts de l'ennemi, si elle avait eu une garnison. Mais les bataillons de gardes nationales, qui devaient y entrer, se dispersèrent en partie à la nouvelle de nos désastres; le peu qui entra dans la place ne put être employé qu'au service intérieur, et il ne resta disponible pour la défense, que cent canonniers, trente soldats et cinq gendarmes. Un

<sup>(\*)</sup> Voyez pour récit plus détaillé, l'ouvrage intitulé: Précis des opérations des armées du Rhin et du Jura, Paris, 1819.

nouvel accident vint rendre cette position encore plus critique; une grande partie des munitions se trouva avariée. Le général Barbanegre ne se laissa point intimider par le danger qui le menaçait, et il sut faire partager son courage et son dévouement, par sa petite troupe et par les habitans. Peu de jours après, l'archiduc Jean fit investir Huningue par la division Mariassy, qu'il suivit bientôt avec la division Wimpfen et cinq mille Suisses. Cent trente hommes étaient donc assiégés par près de vingt-quatre mille. A la suite de ces troupes vint un débordement d'habitans de Bâle. Eux et les soldats leurs compatriotes, se répandirent dans les campagnes, la torche à la main, pillant, ravageant, incendiant les villages, les bourgs et les maisons; des chariots amenés par les habitans de Bâle, qui, parmi les pillards, étaient les plus avides, transportaient dans cette ville les dépouilles des paysans et des citoyens, que les soldats coalisés avaient respectés. Le général Barbanegre ayant en vain demandé satisfaction de ce brigandage, se vit forcé de bombarder la ville de Bâle, pour le faire cesser.

Le mois de juillet se passa en escarmouches et en tirailleries ridicules des Suisses, contre des postes de trois ou quatre hommes. Mis en fuite par nos détachemens, ils s'en vengèrent par de nouveaux ravages, et la destruction d'un moulin, hors de la place, et que les guerres avaient toujours respecté. Un nouveau bombardement les punit encore; malheureusement la mauvaise qualité des munitions adoucit le châtiment.

Le 14 août, la tranchée fut ouverte, et plus de cent vingt bouches à feu en vingt-huit batteries ouvrirent le bombardement. Bientôt la ville ne fut qu'un monceau de décombres. Une seule caserne, que le général Barbanegre avait fait blinder avec soin, servait de refuge aux blessés, aux vieillards, aux femmes et aux enfans. Les citoyens valides travaillaient aux réparations de la place et à étouffer les incendies; les femmes et les enfans, bravant la mort, portaient les munitions sur les remparts; la garnison, sous les armes nuit et jour, se multipliait, pour présenter tour à tour quelques hommes sur les points menacés.

Le 22, un petit amas de munitions ayant sauté dans la redoute de Custine (\*), à trois cents toises de la place, les trois canonniers qui y étaient avec deux canons, l'abandonnèrent. Les Suisses y entrèrent un moment, au nombre de trois cents hommes, mais ils en furent bientôt chassés, et les pièces rentrées dans la place. Le 23, le bombardement continuait encore, et le soir l'archiduc Jean fit sommer la place. Le général Barbanegre répondit qu'étant soumis au roi de France, il attendait de l'équité des coalisés que le siége

<sup>(\*)</sup> C'est à cette redoute et au tombeau du général Abatucci, qui est à côté, que les coalisés ont donné le nom pompeux de Fort Abatucci et de la Tour Blanche.

cessat. Pour toute réponse, le bombardement fut continué. Enfin, le 26, le général Barbanegre ayant obtenu un armistice, en profita pour réunir sa garnison, ce qui avait été impossible pendant le bombardement, et la passer en revue. Elle était réduite à cinquante hommes exténués et quelques ouvriers; il n'était plus possible de songer à se défendre, sans exposer les malheureux restes des habitans à périr dans un assaut. Des négociations furent ouvertes le même jour, et la capitulation fut signée le 28. La garnison obtint la permission de se retirer derrière la Loire, et cinquante hommes défilèrent avec les honneurs de la guerre devant une armée.

Le 2 septembre, d'après la demande du gouvernement suisse, l'archiduc Jean ordonna la démolition des fortifications de Huningue; des milliers d'ouvriers suisses mirent la main à l'œuvre.

FIN DE LA CAMPAGNE DE 1815

### TABLE

Dυ

### QUATRIÈME VOLUME.

### LIVRE DEUXIÈME.

Bataille de Waterloo. — Abdication de Napoléon.

### CHAPITRE PREMIER.

Position de l'armée prussienne, le 17.— L'armée anglo-batave se met en retraite. — Mouvement de l'armée française, le 17. — L'aile droite est détachée contre les Prussiens. — Napoléon, avec le gros de l'armée, se dirige sur Bruxelles. — Position de l'armée française et de l'armée anglobatave, le 17 au soir. — Mouvement de l'aile droite française, le 17. — Dispositions du duc de Wellington et du maréchal Blücher, pour le 18. — Ordre de bataille de l'armée anglo-batave, le 18. — Ordre de bataille de l'armée française. — Bataille de Waterloo. — Réflexions sur cette bataille.

### CHAPITRE II.

| Mouvement de l'armée prussienne sur Saint-Lambert, le 18. — Mouvement du maréchal Grouchy, le 18. — Premier combat de Wavre, le 18. — Second combat de Wavre, le 19. — Retraite du maréchal Grouchy sur Namur. — Combat de Namur, le 20. — Observations sur les mouvemens de l'aile droite française                                                                                                                                                                                                                | 85  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAPITRE III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Conséquences militaires de la bataille de Waterloo.  — Ressources de la France. — Moyens des coalisés. — Conséquences politiques. — Situation de la France depuis le 20 mars. — Retour de Napoléon à Paris, et son effet. — Les deux chambres se déclarent en permanence. — Message de Napoléon. — Nomination d'une commission de salut public. — Délibération de cette commission, et ses conséquences. — Abdication de Napoléon. — Nomination d'un gouvernement provisoire. — Réflexions sur les actes du 22 juin | 121 |
| LIVRE TROISIÈME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Marche des coalisés sur Paris, et occupation de cette capitale. — Opérations des autres armées. — Siéges des places                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175 |

Mouvemens des armées coalisées, du nord, jusqu'au 25 juin. — L'armée française se rallie à Laon. —

175

#### CHAPITRE IL

L'armée prussienne passe la Seine. — Réflexions sur ce mouvement. — Combat de Versailles, le 1<sup>er</sup> juillet. — Combat de Meudon et d'Issy, le 2. — Second combat d'Issy, et convention de Paris, le 3. — Réflexions sur cette convention. — Négociations du duc d'Otrante. — Conduite des chambres. — Dissolution forcée du gouvernement et des chambres.

225

### CHAPITRE III.

Mouvemens des Bavarois et de l'armée française du Rhin. — Les Bavarois passent la Sarre, le 23 juin. — Mouvemens du quartier-général des souverains alliés. — Opérations de l'armée du Rhin. — Les Wurtembergeois passent le Rhin, le 23 juin. — Combat de Surbourg et de Seltz, le 26. — Combat de Strasbourg, le 28. — Combat de Haus-Bergen, le 9 juillet. — Convention pour l'armée du Rhin, et Révolte de la garnison de Strasbourg. — Opérations de l'armée du Jura. — Combat de Dannemarie, le 27 juin. — Combats

IV.

de Chavanne et Faussemagne, le 29. — Combats de Besoncourt et de Chevremont, le 1<sup>er</sup> juillet. — Combat de Damjustin, d'Offemont et de Pérouse, le 4. — Combat d'Essert et de Bavilliers, le 5. — Convention pour l'armée du Jura. — Marche de l'archiduc Ferdinand et de l'armée russe. . . . . .

261

### CHAPITRE IV.

Opérations de l'armée des Alpes. — Combats de Montmélian, de Maltaverne et des Bauges, le 15 juin. — Combat de Thonon, le 21. — Combats de Conflans et d'Aiguebelle, les 27 et 28. — Suspension d'armes. — Combat des Rousses, le 2 juillet. — Combats de Charix et d'Oyonnax, le 3. — Prise de Grenoble. — Convention pour l'armée des Alpes. — Les Autrichiens s'avancent vers Besançon. — Opérations de l'armée du Var. — Assassinat du maréchal Brune. — Places prises par l'ennemi, jusqu'au 20 septembre. — Combat de Longwy, le 14 juillet. — Siége de Huningue.

200

FIN DE LA TABLE DU QUATRIÈME VOLUME.

# TABLE GÉNÉRALE.

1815.

•

## TABLE GÉNÉRALE

DE

### LA CAMPAGNE DE 1815.

## TOME TROISIÈME.

### II. PARTIE.

| INTRODUCTION                                       | ige i |
|----------------------------------------------------|-------|
| 100000000000000000000000000000000000000            | ٠,    |
| LIVRE PREMIER.                                     |       |
| •                                                  |       |
| i .                                                |       |
| CHAPITRE PREMIER.                                  |       |
| Situation des armées coalisées au mois de mars     | 77    |
| Forces qu'ils réunissent, et leur répartition      | 79    |
| Mouvemens des armées coalisées au mois de mai.     | 81    |
| Situation des armées anglo-bataves et prussiennes, |       |
| am Daladama                                        | ο     |

|     | 326 TABLE.                                            |             |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|
| •   | Tableau de la force des armées coalisées, au 14 juin. | <b>\$</b> 6 |
|     | Mesures prises pour la défense de la France           | 96          |
|     | Répartition des armées françaises                     | 99          |
|     | Plan de la campagne proposé pour la France            | 101         |
|     | Plan adopté par l'empereur Napoléon                   | 105         |
|     | Tableau de la force des armées, dans les premiers     |             |
|     | jours de juin                                         | 107         |
| . • | Observations sur la formation de l'armée du nord.     | 111         |
| ÷   | Position des armées coalisées                         | 112         |
|     |                                                       |             |
|     | ·                                                     |             |
|     |                                                       |             |
|     | CHAPITRE II.                                          |             |
|     | Position de l'armée française, du nord, le 14 juin.   | 114         |
| •   | Position du corps de Ziethen, idem                    | 116         |
|     | Observations sur le plan de la campagne de Napo-      |             |
|     | léon, dans le nord                                    | 117         |
|     | Dispositions de Blücher, le 14 juin,                  | 122         |
|     | Passage de la Sambre, le 15 juin                      | 127         |
|     | Combat de Gilly, le même jour                         | 129         |
|     | Position des armées françaises, le 15 juin            | 131         |
|     | Position de l'armée prussienne, le 15 juin            | ib.         |
|     | Mouvemens de l'armée anglaise                         | 132         |
|     | Réflexions sur les projets de Napoléon, pour le 16.   | 133         |
|     | Mouvemens de l'aile droite française sur Fleurus.     | 135         |
|     | Position de l'armée prussienne                        | 136         |
|     | Bataille de Ligny, le 16 juin                         | 140         |
|     | Monvement de l'aile gauche sur les Quatre-Bras        | 155         |

| TABLE.                                            | 327 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Combat des Quatre-Bras, le 16 juin                | 156 |
| Réflexions sur les opérations et les mouvemens du |     |
| 15 et du 16                                       | 163 |
|                                                   |     |
|                                                   |     |
|                                                   |     |
| TOME QUATRIÈME.                                   |     |

### LIVRE DEUXIÈME.

Bataille de Waterloo. — Abdication de Napoléon.

### CHAPITRE PREMIER.

| Position de l'armée prussienne, le 17                | 1   |
|------------------------------------------------------|-----|
| L'armée anglo-batave se met en retraite              | 5   |
| Mouvement de l'armée française, le 17                | 6   |
| L'aile droite est détachée contre les Prussiens      | 8   |
| Napoléon, avec le gros de l'armée, se dirige sur     |     |
| Bruxelles                                            | 9   |
| Position de l'armée française, le 17 au soir         | 12  |
| Position de l'armée anglo-batave, le 17 au soir      | 14  |
| Mouvement de l'aile droite française, le 17 au soir. | 15  |
| Dispositions du duc de Wellington, pour le 18        | 19  |
| Dispositions du maréchal Blücher, pour le 18         | ib. |

| •                                                   |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
|                                                     |     |
| 328 TABLE.                                          |     |
| Ordre de bataille de l'armée anglo-batave, le 18    | 21  |
| Ordre de bataille de l'armée française, le 18       | 26  |
| Bataille de Waterloo                                | 28  |
| Réflexions sur cette bataille                       | 61  |
|                                                     |     |
|                                                     |     |
| CHAPITRE II.                                        |     |
| Mouvement de l'armée prussienne sur Saint-Lam-      |     |
| bert, le 18                                         | 86  |
| Mouvement du maréchal Grouchy, le 18                | 87  |
| Premier combat de Wavre, le 18                      | 93  |
| Second combat de Wavre, le 19                       | 97  |
| Retraite du maréchal Grouchy sur Namur              | 102 |
| Combat de Namur, le 20                              | 105 |
| Observations sur les mouvemens de l'aile droite     |     |
| française                                           | 106 |
|                                                     |     |
| CHAPITRE III.                                       |     |
| Conséquences militaires de la bataille de Waterloo. | 121 |
| Ressources de la France                             | 124 |
| Moyens des coalisés                                 | 127 |
| . Conséquences politiques                           | 128 |
| Situation de la France depuis le 20 mars            | 130 |
|                                                     | 136 |

.

| TABLE.                                          | 329 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Les deux chambres se déclarent en permanence    | 146 |
| Message de Napoléon                             | 147 |
| Nomination d'une commission de salut public     | 158 |
| Délibération de cette commission, et ses consé- |     |
| quences                                         | 161 |
| Abdication de Napoléon                          | 166 |
| Nomination d'un gouvernement provisoire         | 170 |
| Réflexions sur les actes du 22 juin             | 172 |
|                                                 |     |

### LIVRE TROISIÈME.

Marche des coalisés sur Paris, et occupation de cette capitale. — Ópérations des autres armées. — Siéges des places.

### CHAPITRE PREMIER.

| Mouvemens des armées coalisées du nord, jusqu'au |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 25 juin                                          | 176 |
| L'armée française se rallie à Laon               | 179 |
| Elle se retire à Soissons                        | 182 |
| Marche des Prussiens sur Compiègne               | 183 |
| Retraite de l'armée française                    | 184 |
| Combat de Senlis                                 | 185 |
| Combat de Villers-Cotterets                      | 186 |

|   | 330 TABLE.                                         |
|---|----------------------------------------------------|
|   | Combat de Levigneu                                 |
|   | Réflexions sur les événemens militaires 190        |
|   | Les conséquences de la révolution du 22 se déve-   |
|   | loppent                                            |
|   | Opérations du gouvernement195                      |
|   | Résultat de la mission des plénipotentiaires fran- |
|   | çais                                               |
|   | Envoi de nouveaux plénipotentiaires 216            |
|   |                                                    |
|   |                                                    |
|   | Mouvemens de l'armée prussienne                    |
|   | Réflexions sur ce mouvement                        |
|   | Combat de Versailles                               |
|   | Combat de Meudon                                   |
|   | Combat d'Issy                                      |
|   | Second combat d'Issy                               |
|   | Convention de Paris 244                            |
|   | Réflexions sur cette convention 245                |
|   | Négociations du duc d'Otrante 250                  |
|   | Conduite des chambres                              |
| • |                                                    |
|   | Dissolution forcée du gouvernement et des cham-    |

| マ | ス |   |
|---|---|---|
| v | J | 1 |

#### TABLE.

### CHAPITRE III.

| Mouvemens des Bavarois                       | 262 |
|----------------------------------------------|-----|
| Mouvemens de l'armée française du Rhin       | 263 |
| Les Bavarois passent la Sarre                | 265 |
| Mouvemens du quartier-général des souverains |     |
| alliés                                       | 269 |
| Opérations de l'armée du Rhin                | 270 |
| Les Wurtembergeois passent le Rhin           | 272 |
| Combat de Seltz                              | 274 |
| Combat de Surbourg                           | 275 |
| Combat de Strasbourg                         | 278 |
| Combat de Haus-Bergen                        | 283 |
| Convention pour l'armée du Rhin              | 284 |
| Révolte de la garnison de Strasbourg         | 285 |
| Opérations de l'armée du Jura                | 286 |
| Combat de Dannemarie                         | 287 |
| Combats de Chavanne                          | 288 |
| Combat de Faussemagne                        | 289 |
| Combat de Besoncourt                         | 291 |
| Combat de Chevremont                         | 292 |
| Combat de Damjustin                          | 293 |
| Combat d'Offemont                            | 294 |
| Combat de Pérouse                            | 295 |
| Combat d'Essert                              | ib. |
| Combat de Bavilliers                         | ib. |
| Convention pour l'armée du Jura              | 296 |
| Marche de l'archiduc Ferdinand               | 297 |
| Marche de l'armée russe                      | 208 |

### CHAPITRE IV.

| Opérations de l'armée des Alpes                    | 299         |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Combat de Montmélian                               | 300         |
| Combat de Maltaverne                               | ib.         |
| Combat des Bauges                                  | ib.         |
| Combat de Thonon                                   | 302         |
| Combat de Conflans                                 | <b>5</b> 03 |
| Combat d'Aiguebelle                                | 304         |
| Suspension d'armes                                 | ib.         |
| Combat des Rousses                                 | <b>3</b> 05 |
| Combat de Charix                                   | <b>3</b> 06 |
| Combat d'Oyonnax                                   | ib.         |
| Prise de Grenoble                                  | 308         |
| Convention pour l'armée des Alpes                  | ib.         |
| Les Autrichiens s'avancent vers Besançon           | 309         |
| Opérations de l'armée du Var                       | 310         |
| Assassinat du maréchal Brune                       | 311         |
| Places prises par l'ennemi, jusqu'au 20 septembre. | 312         |
| Combat de Longwy, le 14 juillet                    | 313         |
| Siége de Huningue                                  | 314         |

FIN DU QUATRIÈME VOLUME.

IMPRIMERIE DE VICTOR CÂBUCHET, aue du Bouloi, nº 4. •

.

.

. ·

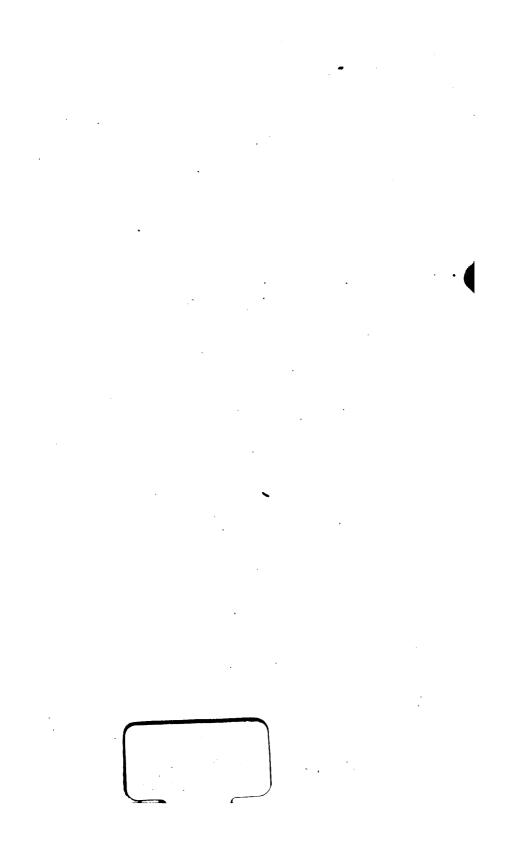

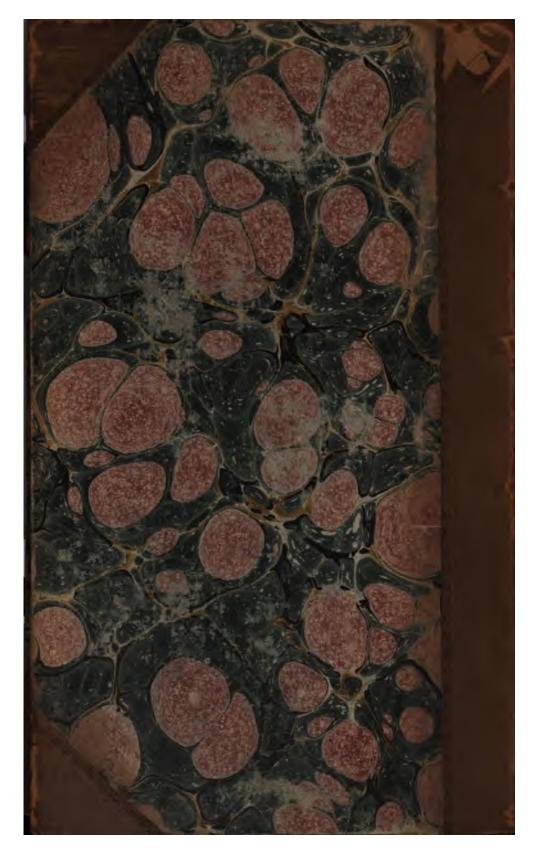